# S E C O N D S U P P L É M E N T

PARNASSE FRANÇOIS,

O U

SUITE DE L'ORDRE CHRONOLOGIQUE

DES POËTES ET DES MUSICIENS

Que la mort a enlevés depuis le commencement de l'année 1743, jusqu'en cette année 1755.

CINERI GLORIA DATUR.

STAT SUA CUIQUE MERCES:

Chacun y tient fon rang selon ses talens & son mérite.



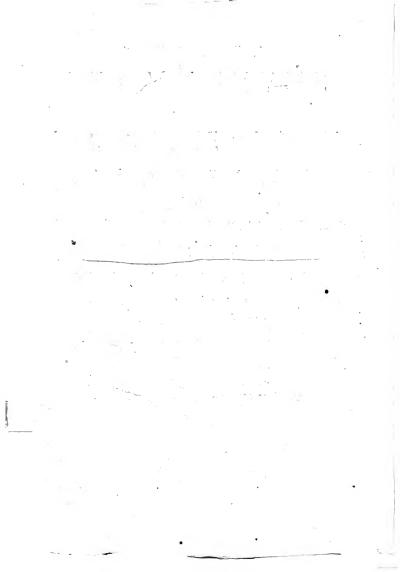

# LISTE CHRONOLOGIQUE

### DES POÈTES ET DES MUSICIENS

# DU PARNASSE,

CONTENUS DANS CE SECOND SUPPLÉMENT,

Depuis L'Année 1743. jusqu'en cette Année 1755.

Avec l'Année qu'ils ont cessé de vivre.

| Noms.                               | Années. | Pages.   |
|-------------------------------------|---------|----------|
| URbain CHEVREAU,                    | 701.    | 1        |
| François DE Callieres,              | 717.    | 5        |
| Jacques Vallon, Marquis DE MIMEURE, | 719.    | 7        |
| Laurent Du JARRY,vers               | 730.    | 12       |
| Melchior Follard,                   | 739.    | 14       |
| Dominique COLONIA,                  | 1741.   | 15       |
| <del></del>                         |         |          |
| Antoine-Louis LE BRUN,              | 743.    | 15       |
| Philippe Poisson,                   | 743.    | 17       |
| Charles-Hubert GERVAIS, Musicien,   | 744.    | 19       |
| André Campra, M                     | 744.    | - 19     |
| MADIN, M                            |         | 21       |
| Antoine DE LA ROQUE,                | 1744.   | 22       |
| Simon-Joseph Pellegrin,             | 1745.   | 23       |
| Mariane BARBIER,vers                | 1745.   | 27       |
| Louise Cavelier L'Evesque,          | 1745.   | 28       |
| Jacques Autreau,                    | 1745.   | 29       |
| François Guyot des Fontaines,       | 745.    | 31       |
| Jean Matho, M                       | 1746.   | . 33     |
| Jean Bouhier,                       | 1746.   |          |
| François Deschamps,                 |         | 35<br>38 |
| Louis Bertin de Valentiné, vers     | 1747.   | 39       |
| Alain-René Le Sage,                 |         | 41       |
| Antoine DANCHET,                    |         | 43       |

| Noms. Annie                                 | s. Pages.       |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Henri RICHER,                               | 3. 46           |
| Esprit-Jean D'ARDENE, 1748                  |                 |
| DE LAUNAY,                                  | 52              |
| André-Cardinal Destouches, Musicien, 1749   | ). 53           |
| Nicolas Clairambault, M 1749                | . 57            |
| LINANT,                                     | . 57            |
| Thomas-Louis Bourgeois, M1750               | 59              |
| Forqueray, M                                | 59              |
| Nicolas Boindin,                            |                 |
| Charles Coypel,                             | . 61            |
| Louise-Marguerite VATRY, 1752               | 62              |
| Sebastien-François BERTRAND,                | . 64            |
| Jeanne Segla de Montégut,175,2              | . 66            |
| Louis Fuselier,                             | . 67            |
| François-Antoine Jolly,                     | . 69            |
| Pierre-Claude Nivelle DE LA CHAUSSÉE, 1754  | . 7r            |
| Philippe NERICAULT DESTOUCHES, 1754         |                 |
| Charles-Antoine LE CLERC DE LA BRUERE, 1754 | . 75            |
| Henri CAHAGNE DE VERRIERES                  | . 76            |
| Joseph-Nicolas-Pancrace ROYER,1755          | · 78            |
| Antoine CALVIERE,                           | 79              |
| Christophe-Barthelemi FAGAN, 1755           |                 |
| Michel Guyot de Merville, 1755              | 82              |
| ( Michel DE LA BARRE, )                     |                 |
| Jean-Ferri Rebel, M'. (*) Bertin,           | 8 <b>3</b> & ſ. |
| LA COSTE, J                                 |                 |

(\*) On peut joindre à ces Muficiens MORIN & DU TARTRE, connus par leurs Cantates & leurs Moters.

#### AVERTISSEMENT.

JE le réplie cic; l'on n'a point donné le titre de Monssieux à nos illustres Habitans du Parnasse, de même qui on ne le donne plus à tout lets Grands Hommes placés au Temple de Mémoire; leur mom seul imprime asse. d'essime de de respect. On ne dit point MM. Marot, du Belley, Malherbe, Voiture, Corneille, Racine, Despréaux, ni MM. Lully, Campra, Destouches, &cc. Ce titre est fait pour les vivans, aussi on le leur a reservé comme il leur est dû. On a marqué let qualités à ceix qui en évoient revêtus, comme celles de Cardinaux, d'Evêques, de Dues, de Marquis, Commer, Gr.

l'avertis aussi que les numéros qui sont avam chaque Piéce , c'est-à dire , les Tragédies , les Comédies & Opera , marquent l'année de leur premiere représentation ; de même , torsqu'on n'a pas marqué le nom de la Ville où un Ouvrage est imprimé , on doit entendre que c'est à

Paris, qu'il auroit fallu répéter trop souvent.

Je commencerai ce second Supplément de l'Ordre Chronologique des Poëtes & des Musiciens du Parnasse Francois, par faire mention de sept Poëtes qui meritent d'y être admis, & dont s'ai oublié de placer les articles dans leur rang, & selon le tems que la mort les a enlevés.

#### CCLXXXVIII.

#### URBAIN CHEVREAU,



Né à Loudun le 20. Avril 1613. mort dans la même Ville le 15. Février 1701. dans la quatre-vingt-huitiéme année de fon âge. (Poëte François.)

Chevreau, dès fa premiere jeunesse, s'attacha à l'étude avec beaucoup d'ardeur; & comme il avoit de grandes dispositions pour acquérir toutes les connoissances qui sont du ressort de l'esprit humain, les progrès considérables qu'il y fit lui ont mérité un rang distingué parmi les savans.

Il savoit l'Hébreu, le Grec, le Latin, l'Arabe, l'Italien, l'Espagnol, & les Langues de quelques autres pays de l'Europe où il avoit séjourné; car il employa une bonne partie de sa vie à

voyager.

La savante Chrissine, reine de Suéde, le retint quelque tems à Stockolm, & le nomma Secretaire de ses commandemens: le Roi de Dannemarck l'engagea ensuite à faire quelque séjour dans sa Cour, & plusieurs Princes d'Allemagne l'honorérent de la même saveur.

L'Electeur Palatin, Charles-Louis, le fixa pour un tems auprès de sa personne, avec le titre de Conseiller: son séjour à la Cour de ce Prince à Heidelberg, sur utile à la Religion & à l'État. Il s'insinua avec tant d'adresse de fuccès dans l'esprit d'Elisabeth-Charlotte, fille de l'Electeur, que cette Princesse fit son abjuration, & son mariage avec Monsieur, frere unique de Louis XIV. sut conclu.

Après la mort du Prince Palatin, en 1678. Chevreau revint en France, & le Roi le choisit pour précepteur de M. le Duc du ORDRE CHRONOLOGIQUE

CHEVREAU. Maine, Prince légitimé de France, dont il fut enfuite Secretaire des commandemens.

Plusieurs années avant sa mort, il se retira à Loudun, son pays natal, pour y jouir du repos, & vivre en Philosophe Chrétien: il y sit bâtir une agréable maison, qu'il orna d'une Bibliothéque nombreuse & choisse. La culture des sleurs, ses livres, & les exercices d'une piété sincere, partageoient tous ses momens.

La fociété de Chevreau étoit des plus aimables, & l'étude approfondie des meilleurs Auteurs facrés & profanes, la rendoit très-instructive. Avant sa retraite à Loudun, il avoit toujours été répandu dans le plus grand monde; ce qui ne l'a pas empêché de mettre au jour quantité d'Ouvrages en vers & en prose, qui lui ont acquis de la réputation : En voici le catologue;

#### POËSIES.

I. L'Avocat dupé, Comédie en vers, cinq Actes, imprimée in-4°. chez Toussaint Quinet, 1631. Item in-8°. 1638. II. La Lucrece moderne, Tragédie, imprimée in-4°. 1637. Item 1638. III. La Suite & le Mariage du Cid, Trag. Com. imprimée in-4°. 1638. IV. Les deux Amis, ou Gespe & Tite, Trag. Com. imprimée in-4°. chez Aug. Courbé—1638. V. Coriolan, Trag. in-4°. chez le même, 1638. VI. L'Innocent exilé, sous le nom de Provais, Trag. 1940. VII. Les véritables Freres rivaux, Trag. Com. en cinq Actes, représentée par la Troupe Royale, imprimée in-4°. chez Aug. Courbé, 1641. M. de Beauchamps y joint une huitiéme Tragédie, intitulée Hydaspe, & marque les noms des personnes de la Cour auxquelles chacune de ses Piéces aété dédiée, & celles qui sont précédées de Présaces & d'Epîtres. (Recherches sur les Théatres, Tome II. pag. 187 & suiv.)

Chevreau avoit aussi composé les deux premieres Piéces qu'on vient de citer, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-quatre ans, puisqu'étant né en 1613. elles ont été imprimées en 1637. la vingt-quatriéme année de son âge: ses cinq autres Piéces ne tarderent pas aussi à paroître, comme on le voit par leur date; ce qui sait connoître la grande facilité que Chevreau avoit dans la composition de pareils Ouvrages, ayant donné sept Piéces de Théatre, & même huit, selon M. de Beauchamps, dans l'espace de cinq ans. IX. Nous ajouterons à ses Poësses Drammatiques ses Œuvres mêlées de Prose & de Vers; elles sont divisées en deux

61

parties., & imprimées à la Haye chez André Moetyens, 1697. CHEVREAU. on y trouve, parmi ses Poëlies, un fragment du Ballet des Libéralités des Dieux, dansse à Stockolm le 8. Décembre 1652. pour célébrer le jour de la naissance de la Reine Christine; & un second fragment du Ballet de la Félicité, dansse à Stockolm au mariage du Roi de Suéde, le 31. Octobre 1654. On doit mettre aussi de ce nombre son Chevreana, dont on fera mention après

avoir donné un catalogue de ses Ouvrages en prose.

I. Considérations fortuites, traduites de l'Anglois de Joseph Hall, Paris in-12. II. Un volume de Lettres, in-8°. qu'il publia à Paris 1642. III. Hermogene, Roman, Paris, 1648. IV. L'Ecole du Sage, ou le Caractère des vertus & des vices, Paris, 1664. in-12. V. Le Tableau de la Fortune, Paris, 1651. in-4°. VI. Remarques sur les Poësies de Malherbe, Saumur, 1660. in-4°. Ces Remarques ont paru depuis dans des nouvelles éditions des Œuvres de Malherbe, Paris, 1689. & 1722. VII. Histoire du Monde, Paris, 1686. in-4°. 2. vol. Item, la Haye, 1687. in-12. 4. vol. Item, Paris, seconde édition en 1689. 5. vol. augmentée dans ce cinquième volume de l'Histoire des Empereurs d'Occident. Item, à la Haye, 1698. in-12. 5. vol. Outre les additions faites à l'édition de Paris de 1689. on en voit de nouvelles dans celle-ci, dont on prétend que lacques Bernard est l'Editeur; c'est la meilleure de toutes celles qui ont paru pendant la vie de l'Auteur : on en a donné cependant encore une à Amsterdam 1717. en huit volumes, où il n'y a nulle augmentation, mais les caractéres en sont plus gros & les marges du papier plus larges.

Son Chevreana est le dernier Ouvrage qui soit sorti de sa plume, après sa retraire à Loudun sa patrie; il est rempli de choses solides, curieuses & très-agréables, Paris, chez de Laune, 2. vol. in-12. le premier 1697. le second 1700. & depuis Amsterdam 1702. 2. vol. in-12.

Cet Ouvrage, de même que ses Œuvres mélées, renserme une collection de Piéces de prose & de vers, dont le plus grand nombre est de sa composition. On y trouve un Poëme Héroïque de plus de huit cens vers, intitulé Myrrhe, des Elégies, des Sonnets, des Portraits, &c. des Imitations de Poëtes Grecs, Latins, Espagnols, Italiens; ce qui sait un mêlange d'une érudition extrêmement agréable. Il y a aussi quelques Piéces de Morale, qui contiennent d'excellens préceptes; on en peut juger par celle-

### ORDRE CHRONOLOGIQUE

CHEVREAU. ci de sa composition, dont le titre est le Sage du Monde.

Le Sage écoute tout, s'explique en peu de mots; Il interroge & répond à propos; Plaît toujours sans penser à plaire; Dans ses moindres discours montre son jugement Et sait au juste le moment Qu'il doit ou parler , où fe taire : Devant un plus sage que lui, Rarement il ouvre la bouche : Il n'est point curieux des affaires d'autrui, Et ce qui le regarde est tout ce qui le touche : Jamais à s'affliger il n'est ingénieux: Il s'accommode au tems, aux personnes, aux lieux; Ne s'allarme jamais d'une chose incertaine : Il court, par sa présence, au-devant du danger, Et souffre sans chagrin, sans murmure & sans peine Ce qu'il ne peut ni rompre, ni changer. Le repos de l'esprit est tout ce qu'il souhaite;

Et, s'il n'a pas beaucoup de bien, Du peu qu'il a son ame est satisfaite, Et tout ce qu'il n'd pas il le compte pour rien.

Ne vois le malheureux que pour le foulager : Ne pense à res défauts que pour r'en corriger : Aux loix de l'Eternel tiens ton ame asservie ;

De peur un plusifir pagliager?

Où l'Ange de mort se corvie,

Ne mets jamais ton falut en danger.

Corrige fans aigreur, fouffre fans se venger;

Esouffe en toi l'orgueil, la colere & l'envie,

Es fonge bien tous les jours de sa vie

D'où su viens, où su vas, & qui doit se juger.

Les sages préceptes que renserme cette Pièce, m'ont engagé à la mettre ici.

On trouve un bel éloge de Chevreau dans l'Histoire des Ouvrages des Savans, Novembre 1697. dans les Mémoires de Trevoux, 1702. & dans les Mémoires pour servir à l'Histoire des Hommes illustres de la république des Lettres, par le P. Niceron, tome XI. page 343. & les suivantes, & dans la Bibliothéque historique & critique du Poirou, par M. Dreux du Radier, Avocat en Parlement, tome IV. page 320. & dans les Recherches des Théatres, par M. de Beauchamps, tome II. page 181. citées ci-dessus.

Son portrait a été gravé avec soin, & mis à la tête des dernieres éditions de son Histoire du Monde & de ses Œuvres mêlées.

CCLXXXIX.

#### 

#### CCLXXXIX.

#### FRANÇOIS DE CALLIERES,

Chevalier, Seigneur de Rochelay & Gigny, reçû à l'Académie Françoise en 1689. mort le 7. Janvier 1717. dans un âge avancé. (Poète François.)

Il étoit fils de Jean de Callieres, homme de mérite & d'érudition, auteur de la Vie du Courtifan prédestiné, ou Duc de Joyeuse, Capucin, & de l'Histoire de Jacques de Matignon, Maréchal de

France, mort en 1597.

François de Callières, son fils, sçut allier la politique avec les Muses, & se distinguer par la diversité de ses talens, dans l'Etat & dans la république des Lettres. Il étoit Conseiller du Roi en ses Conseils, Secretaire du Cabinet de Sa Majesté, & avoit été Plénipotentiaire de France à la Paix de Riswick, où il se sit beaucoup d'honneur: avant ce tems-là, Louis XIV. l'avoit employé en diverses négociations, en Savoye, en Baviere & en Pologne.

Le Roi le nomina conjointement avec l'Abbé de Polignac, pour accompagner S. A. S. Monsieur François-Louis Prince de Conti, dans le voyage que ce Prince sit en Pologne en 1696 après la mort du Roi Jean Sobieski, où on le slattoit de la Couronne de Pologne dont il étoit si digne, que cependant il n'obint pas par les brigues de l'Electeur de Saxe, son illustre concurrent, & les libéralités qu'il prodigua, qui le sirent préférer; sur quoi on lui appliqua les Vers si connus de M. le Laboureur, pour le Grand Condé, qui commencent par

Pai le cœur comme la naissance, &c.

& qui finissent de cette maniere si lieureuse : 134

Si je n'ai pas une Couronne, C'est la Fortune qui la donne, Il suffit de la mériter.

Je rapporterai une anecdote à ce sujet, qui mérite de trouver ici sa place.

Le fameux Jean Bar commandoit le Vaisseau qui transportoit le Prince : comme on étoit en guerre avec l'Angleterre & la le Prince accoûtumé aux périls de la Guerre, & fit pâlir d'effroi

CALLIERES. Hollande, Callieres lui demanda un jour, pendant la route, s'il n'y avoit point à craindre d'être attaqué par quelques Vailfeaux ennemis supérieurs au sien. L'intrépide Commandant répondit que non, parce que s'il se voyoit, après un long combat, prêt à succomber, il sauroit bien éviter de tomber entre les mains de l'Ennemi, en faisant sauter le Vaisseau & toute sa charge par le seu qu'il mettroit aux poudres. Cette réponse effrayante sit rire

Callieres, nourri dans les emplois paisibles & assurés du Cabinet. Les places qu'il avoit remplies, & ses réflexions particulieres. lui ayant donné lieu d'approfondir plusieurs parties intéressantes de la politique, il a fait part au Public de ses lumieres, dans un Ouvrage qui a pour titre, Traités de la maniere de négocier avec les Souverains, de l'utilité des Négociations, du choix des Ambassadeurs, & des qualités nécessaires pour réussir dans ces emplois, vol. in-12. imprimé à Paris en 1716. & la même année à Amsterdam. L'année suivante, il publia un Traité de la Science du Monde, & des connoissances utiles à la conduite de la vie, in-12. à Paris : cet ouvrage, en forme de Dialogue, est très-propre à former un parfait honnête homme, non-seulement selon le Monde, mais-même selon Diou. On trouve à la fin de ce voluine quatre Piéces en Vers François, de notre Auteur, dont les trois premieres contiennent des Eloges de quelques Poëtes François, & de quelques Dames illustres des derniers tems. De Callieres avoit du goût pour la Poësie Françoise; & les quatre Piéces dont nous venons de parler, ne sont pas les seules qu'il ait données en ce genre. On a de lui une Epître au Roi , en Vers François , in-8°. & l'on trouve plusieurs autres Poësies dans les Ouvrages suivans, qui sont de sa composition; savoir, Les mots à la mode; La maniere de parler de la Cour, ou Suite des mots à la mode; L'Histoire Poëtique, ou la Guerre nouvellement déclarée entre les Anciens & les Modernes ; Les bons mots & les bons contes ; Un Traité du bon & du mauvais Usage, & des façons de parler Bourgeoises. Plusieurs de ces Ouvrages ont été réimprimés en Hollande. On a encore de Callieres un Panégyrique historique de Louis XIV. in-4°. à Paris en 1688.

111 1 111

Maria Chi

#### CCXC.

#### JACOUES-LOUIS VALLON.

Marquis de Mimeure en Auxois, né à Dijon vers l'an 1650. Capitaine de Gendarmerie, Lieutenant Général des Armées du Roi, recu à l'Académie Françoise en 1708., mort à Aussone en Bourgogne en 1719. (Poëte François.)

Le Marquis de Mimeure avoit époufé Mademoifelle d'Achi, fille de M. d'Achi, Brigadier des Armées du Roi, commandant une Brigade de Carabiniers : c'étoit une Dame de beaucoup d'efprit, d'un excellent goût, & dont les connoissances acquises par la lecture de nos meilleurs Ecrivains, rendoient la conversation extrêmement agréable. On peut dire qu'elle ne contribua pas peu à animer le Marquis de Mimeure à cultiver ses heureux talens pour la Poësie : il réussissoit sur-tout dans des Traductions, ou plûtôt imitations des Poëtes Latins de la belle antiquité, tels qu'Horace & Ovide; on en peut juger par l'Imitation suivante de l'Ode à Venus, la quatriéme du premier Livre d'Horace, qui commence par ce Vers, Intermissa, Venus diù, &c.

#### O D E.

CRUELLE mere des Amours, Toi que j'ai si long-tems servie, Cesse enfin d'agiter ma vie, Et laisse en paix mes derniers jours: Ta tyrannie & tes caprices Font payer trop cher tes délices. C'est trop gémir dans ta prison; Brise les fers qui m'y retiennent, Et permets que mes vœux obtiennent Les fruits tardifs de ma raison.

A TOTAL

D'' a m'échappe le bel âge, Qui convient à tes favoris, Et des ans le sensible outrage Me va donner des cheveux gris. Q

VALLON.

Si, pour moi, le dessein de plaire Devient un espoir téméraire, Que puis-je encore dessrer? Quelle erreur de remplir mon ame D'une vive & constante slamme, Que je ne saurois inspirer!

QUAND on fait unir & confondre En deux cœurs mêmes fentimens, Et que les yeux de deux Amans Savent s'entendre & se répondre; Quand on se livre tout le jour Aux soins d'un mutuel amour, De quels transports l'ame est ravie! Dans ces momens délicieux, Un Mortel porte-t-il envie A la félicité des Dieux?

white

Mais l'amorce de tes promesses N'eut que trop l'art de m'éblouir. Réserve toutes tes carresses A l'heureux âge d'en jouir; Serre de la plus sorte chaîne L'ardent Cléon, la jeune Ismene; Vole où t'appellent leurs desirs; Fais-les mourir, fais-les revivre, Et que ta saveur les enyvre D'un torrent d'amoureux plaisses.

كالمخلاف

Pour moi, dans un champêtre afile, Où l'Aron de ses claires eaux Baigne le pied de nos côteaux, Je cherche un bonheur plus tranquile, Sur des sieurs mollement couché, Avec un esprit détaché Des biens que le Courtisan brigue; Sur moi, le pere du repos, Le Sommeil, d'une main prodigue Versera ses plus doux payots. JE verrai quelquefois éclore
Dans les Prés les aimables fleurs,
Odorantes filles des pleurs,
Que verse la naissante Aurore;
Je verrai tantôt mes guérets
Dorés par la blonde Cerès:
Dans leur tems, les dons de Pomone
Feront plier mes Espaliers,
Et mes Vignobles, en Automne,
Rempliront mes vastes Celliers.

MAIS quel trouble & quelles allarmes Viennent me saisir malgré moi? Pourquoi, Céphise, hélas! pourquoi Ne puis-je retenir les larmes? Dans mon sein je les sens couler. Je rougis, je ne puis parler; Un cruel ennui me dévore. Ah! Vénus, ton fils est vainqueur. Oui, Céphise, je brûle encore; Tu regnes teujours sur mon cœur.

QUELQUEFOIS la douceur d'un songe Te rend sensible à mes transports. Charmes secrets, divins trésors, N'étes-vous alors qu'un mensonge? Une autre sois, avec dédain, Tu te dérobes sous ma main: J'embrasse une ombre sugitive; Et te cherchant à mon réveil, Je hais la clarté qui me prive Des, doux phantômes du sommeil.

Je joindraí ici les Vers suivans du Marquis de Mimeure, sur l'Art d'aimer d'Ovide.

> Cette lecture est sans égale; Ce Livre est un petit Dédale, Où l'Esprit prend plaisir d'errer. Cloris, suivez les pas d'Ovide; Cest le plus agréable guide, Qu'on peut choisir pour s'égarer.

M. Piron, un des plus excellens Poëtes de nos jours, a recueilli quelques Poësses du Marquis de Mimeure, son compatriote Bourguignon, qu'il donnera volontiers à ses amis.

·拉斯内·佐斯内·拉斯内·达斯内·达斯内·达斯内·达斯内·达斯内·达斯内·达斯内·达斯内·达斯中斯内

#### CCXCI.

#### LE CHEVALIER DE LA FERTÉ.

Dans le rang de nos vrais amateurs de Poesse & de Musique, je rappellerai & mettrai ici le Chevalier de la Ferté, fils du sameux Maréchal, Duc de ce nom. On a de lui deux Comédies, dont il est sait mention dans les Recherches des Théatres par M. de Beauchamps, en 1699, tome II. page 455, la premiere intitulée, Le Carnaval de Lyon; & la seconde, Les Comédiens de Campagne.

Il composoit avec facilité des Parodies, ou paroles de Chansons, sur des airs d'Opera, & les plus connus, & quelquesois même sur des rimes redoublées, comme dans celui-ci:

Si tu veux, fans fuite & fans bruit,
Noyer tous tes chagrins, & hoire à la Maireoff,
Viens, je fais un réduit
Inaccessible à la trissesse;
Là, nous serons servis de la main d'une Hôtesse
Plus belle que l'Aspre qui luit (\*);
Et mélant au bon vin quelque peu de tendresse,
Contens du jour, nous attendrons la nuit.

Pourquoi ne mettra-t-on pas dans ce même rang des amateurs du Parnasse, le Duc de la Ferté, son frere, Lieutenant Général des Armées du Roi; il faisoit le plus grand agrément des sociétés Bachiques les plus distinguées & les plus spirituelles, où brilloit l'esprit animé par un Champagne délicieux; car les plaisses de Table étoient fort en usage parmi la Noblesse, & sur-tout le Militaire, pendant le regne de Louis XIV. on y fréquentoit des Cabarets renommés, où l'on jouissoit d'une entiere liberté; le bon vin & la joye y sournissoient des entretiens viss & agréables, qu'on assainont quelquesois de jolies chansons: on en trouve quelques-unes dans un Recueil intitulé, Tendresses Bachiques, attribuées au Duc de la Ferté; j'en rapporterai une, va

<sup>(\*)</sup> Maîtresse d'un fameux Cabaret, à l'enseigne du Petit Pere noir, Place Maubert.

impromptu, affez plaisante, qu'il chanta à la fin d'un grand repas LA FERTE. qu'il donna au sujet d'un raccommodement qu'il venoit de faire avec Madame la Duchesse sa femme.

> Je fens pour vous renaître dans mon ame Tous les transports d'une amoureuse stamme ; Mais Si vous n'étiez pas ma femme , Vous ne la seriez jamais.

Le Duc de la Ferté eut de son mariage deux filles très-aimables & spirituelles; l'aînée mariée au Marquis de Mirepoix, de la Maison de Lévi, Sous-Lieutenant de la seconde Compagnie des Mousquetaires du Roi; & la cadette mariée en premieres nôces au Marquis de la Carte, qui eut depuis celui de la Ferté. Capitaine des Gardes du Corps de Philippe Duc d'Orléans, frere du Roi Louis XIV. & en secondes nôces au Comte de Bouteville, Brigadier des Armées du Roi. Cette Dame, étant fille, portoit le nom de Mademoiselle de Menetou : elle eut un grand goût & beaucoup de talens pour la Musique. Dès l'âge de quinze ans, non-seulement elle chantoit à livre ouvert tous les airs qu'on lui présentoit, en les accompagnant du Clavessin, mais elle avoit composé la musique d'une quinzaine de Chansons, avec la Basse continue; elles ont été imprimées dans un Recueil chez Chriftophe Ballard, 1691. Quelques-unes de ses Chansons sont adressées au Roi, dont voici les paroles de la premiere.

Je ne suis qu'une Bergere,
Et j'ose, sur la fougere,
Chanter les glorieux exploits
Du plus puissant des Rois.
Paime à parler de la Vistoire,
Qui-Soumet en tous lieux les peuples sous ses loix :
Mais, télas! qu'une foible voix
Répond mal à tant de gloire!

Pour faire connoître que l'esprit & les beaux talens étoient attachés à la famille du Duc de la Ferté, je dirai encore que son frere, le Pere de la Ferté, Jésuite, s'est acquis beaucoup de réputation par son éloquence dans la Chaire. Toutes ces personnes illustres qui la composoient, vivoient dans les commencemens du dix-huitiéme siécle, & sont mortes âgées de plus de soixante ans.

# 12 ORDRE CHRONOLOGIQUE

#### CCXCII.

#### LAURENT JUILLARD DU JARRY;

Né vers l'an 1658. dans le Village même du Jarry en Saintonge; Prêtre, Prieur de Notre-Dame du Jarry, Ordre de Grammont, Diocèse de Saintes, mort vers l'année 1730.

Je ne puis mieux faire connoître ce qui regarde l'Abbé du Jarry, qu'en rapportant une partie de l'article qui le concerne, dans le Supplément du Dictionnaire de Moreri, de l'année 1749. par M. l'Abbé Gouget: cet article est instructif & assez étendu.

Il y est dit que son nom nous est plus connu par ses Ouvrages que par les circonstances de sa vie. Cet Auteur nous apprend luimême le lieu de sa naissance, comme on vient de le marquer.

> C'est dans ce lieu charmant, ce champêtre héritage, Que du toît paternel j'ai fait mon hermitage,

dit-il, dans sa description de la solitude du Jarry, en prose & en vers, adressée à M. Bégon, Intendant de Finance & de Marine. Parlant dans la meme Fièce des occupations de sa jeunesse, & des études qu'il avoit saites depuis, il ajoute:

Ces deux derniers Vers font connoître que l'Abbé du Jarry avoit des talens pour l'éloquence, & sur-tout pour celle de la Chaire, qui lui ont acquis de la réputation; ses Poësses ne lui en ont pas moins procuré; & nous commencerons à faire mention de

de celles qui sont les plus connues. 1°. Description de la Solitude, DU JARRY. en prose & en vers. 2°. Poème qui a remporté le prix à l'Académie Françoise en 1679. sur ce sujet : Que la Victoire a toujours rendu Sa Majesté plus facile à la Paix. 3°. Poème qui a été couronné à la même Académie en 1714. sur la piété à la magnificence de S. M. dans la décoration du Chœur de l'Eglise de Paris, pour l'accomplissement du Vœu de Louis XIII. 4°. Ode envoyée au Roi de Portugal, Don Jean V. sur la belle & glorieuse Fondation que S. M. a faite au mois de Décembre 1720. d'une Académie Royale de l'Histoire de Portugal, dont on a mis un article trèscurieux dans le Dictionnaire de Moreri, au mot Lisbonne.

L'Abbé du Jarry fut remercié de cette Ode par un présent magnifique de la part de ce Prince : ce présent, comme je l'ai appris de Messieurs de l'Académie de Lisbonne, consiste dans un Médaillon d'or de la valeur de mille écus, où sont représentés d'un côté le portrait du Roi, & de l'autre celui de la Reine, exécuté par le sieur Mangin, Graveur de la Monnoie, & envoyé à l'Abbé du Jarry par le Pere Don Antoine Dos Reys, de la Congrégation de l'Oratoire, membre de l'Académie de Portugal.

Pour faire connoître la générosité de cette célébre Académie à l'égard des Gens de Lettres qui lui rendent hommage en lui offrant leurs Ouvrages littéraires, je publierai ici avec grand plaisir l'honneur qu'elle m'a accordé en recevant les miens qui concernent le Parnasse François que j'ai fait exécuter en bronze (\*).
Non-seulement l'Académie a bien voulu m'associe à son illustre
Corps, mais elle m'a gratisé de 75 volumes (partie in-folio, partie in-4°.) reliés presque tous en maroquin couleur de seu, dentelles & tranches dorées.

Revenons aux Poesses de l'Abbé du Jarry; elles ont été imprimées dans un gros volume in-12. Paris, 1715. sons cetitre, Poesses Chrétiennes, Héroïques & Morales, dédiées au Roi: ce Recueil contient des Poèmes, des Descriptions, des Odes, des Stances, &c.

#### CATALOGUE DE SES OUVRAGES EN PROSE.

Oraisons Funébres; celles de Louis de Bourbon, Prince de Condé, en 1687. d'Anne-Christine de Baviere, Dauphine de

<sup>(\*)</sup> Ils consistent en trois Exemplaires in-solio de la Description du Parnasse François, dont un en grand papier en deux volumes, les deux autres en petit papier, en un volume chacun; trois grandes Estampes qui le représentent, trente-trois Médaillons de Bronze de pluseurs Poctes & de quelques Musiciens du Parnasse, & une vingtaine de grandes Estampes de Portraits.

DU JARRY. France, en 1687. de Henri III. de Bourbon, Prince de Condé, en 1688. de Charles de Sainte-Maure, Duc de Montausier; en 1690. d'Esprit Fléchier, Evêque de Nismes, en 1710. de Louis, Cardinal de Vendôme, en 1712. de Louis, Dauphin de France, & de Marie-Adélaïde de Savoye, son épouse, en 1713. Toutes ces Harangues ont été imprimées en un volume in-4°. 2°. Sentimens sur le Ministere Evangélique, avec des réflexions sur le stile de l'Ecriture Sainte, & sur l'éloquence de la Chaire. 3°. Recueil de divers Ouvrages de piété; des Dissertations, Panégyriques & Sermons, &c.

#### CCXCIII.

#### MELCHIOR FOLLARD,

Né à Avignon le 5. Octobre 1683. mort dans la même Ville le 19. Février 1739. dans la cinquante-sixième année de son âge, de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Lyon. (Poète François.)

Il entra dans la Compagnie de Jesus à l'age de seize ans. Au fortir du Noviciat, il professa successivement les Humanités & la Rhétorique, au Collége de Lyon, pendant plusseurs années avec succès. Ses talens & les charmes de son caractére lui méritérent une place à l'Académie des Sciences & Belles - Lettre de Lyon. Son goût décidé étoit pour le genre Dramatique: il a composé trois Tragédies, dont deux ont été imprimées in-8°. à Lyon; savoir, Œdipe en 1722. & Thémistocle en 1729. & se vendoient à Paris chez Josse le sils, Libraire rue Saint Jacques: la troisséme est intitulée Agrippa. Ses Tragédies lui donnent une place parmi nos bons Tragiques; & celle d'Œdipe, dont le sujet a été traité par dix-huit Auteurs différens, que nomme le Pere Follard dans la Préface de cette Piéce, doit tenir un des premiers rangs, & se lit encore avec plaisir après l'Œdipe de P. Corneille & celui de M. de Voltaire.

On a trouvé encore dans les papiers du Pere Follard deux Tragédies, & quelques Piéces de Vers auxquelles il n'avoit pas mis la derniere main.

#### CCXCIV.

#### DOMINIQUE DE COLONIA,

Né à Aix en Provence, le 25. Août 1660. de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Lyon, mort en cette Ville le 12. Septembre 1741. (Poète François.)

De Colonia entra chez les Jésuites en 1675: il a passé toute sa vie dans le Collége de Lyon, où il a professé avec distinction pendant plus de cinquante ans les sciences qu'on y enseigne: il étoit de l'Académie des Sciences & Belles-Lettres de cette Ville, dont il faisoit un des principaux ornemens. Parmi les Piéces de Théatre qu'il a composées, celles qu'on estime davantage sont: La Foire d'Ausbourg, Comédie, représentée en 1673. Juba, Tragédie, en 1695. Jovien, Tragédie, en 1696. Présude de la Paix, en 1697. Annibal, Tragédie, en 1697. Germanicus, Tragédie, en 1697.

Ces cinq dernieres Piéces ont été imprimées ensemble avec des Préfaces, en un volume in-12. à Lyon, chez Jacques Guerier, 1697.

Le Pere de Colonia a encore donné une Histoire littéraire de la Ville de Lyon, en deux volumes in-4°. chez Rigolet Libraire à Lyon, 1730.

Ce favant Jésuite étoit aussi un très-bon Antiquaire; il a été long-tems Bibliothécaire de la Bibliothéque du Collége de Lyon, qui est belle & nombreuse, & enrichie d'un Cabinet de Médailles, qui est estimé.

FORH # FORH PODERSON FOR PROPERSON FOR PROPE

#### CCXCV.

#### ANTOINE-LOUIS LE BRUN,

Parisien , né le 7. Septembre 1680. mort le 28. Mars 1743. dans la soixante-troisiéme année de son âge , inhume dans l'Eglise de Saint Louis , Isle Notre-Dame.

Il étoit fils unique de Jean-François le Brun, Conseiller du Roi, Trésorier de France en la Généralité de Paris, qu'il perdit, de même que Madame sa mere, ayant à peine atteint l'âge de LE BRUN, neuf ans: son tuteur & ses parens ne tardérent pas à le mettre Pensionnaire au Collége des Jésuites, où il se distingua dans toutes ses Classes; il en sortit à l'âge de dix-sept ans, & donna peu de tems après des marques du progrès qu'il y avoit fait, & de son penchant pour la Poësie; car on vit sortir de sa plume plusieurs petits Poëmes Latins, dont il donna quelques copies à ses amis: il les traduisit ensuite en vers François, & les fit imprimer (petit in-8°.) en 1707. chez Simon Langlois, sous ce titre: Bilinguis Musarum Alumnus, Auspice Phabo. Pierre Ribou en 1712. imprima (vol. in-12.) le Théatre Lyrique de le Brun, contenant les sept Piéces suivantes : Zoroastre, Trag. en V. Actes, & un Prologue; Arion, Trag. Idem, Sémélé, Trag. Idem, Mélusine, Trag. Idem , Europe , Trag. Idem , Frédéric , Trag. en III. Actes ; Hippocrate amoureux, Pastorale comique, en III. Actes, & un Prologue: ces Piéces n'ont point été mises en Musique. Nicolas le Breton fils a fait imprimer en 1714. un gros volume in-8°. intitulé: Epigrammes, Madrigaux & Chansons de M. le Brun. Guillaume Cavelier fils a donné en 1719. en un volume in-12. fes Odes Galantes & Bachiques; & Jean-Baptiste Mazuel, ses Fables, divisées en V. Livres, vol. in-12. 1722.

Voilà les Ouvrages dont l'Auteur a bien voulu me gratifier ; j'y ai trouvé plusieurs choses bonnes & agréables, que j'annonce volontiers pour lui en marquer ma reconnoissance. Voici encore d'autres Ouvrages de le Brun, qui ne sont pas parvenus jusqu'à moi; ils ont été imprimés chez Pierre Ribou, Quai des Augustins: Traductions des Epigrammes d'Owen, 1709. Les Aventures d'Appollonius de Tyr, 1710. & les Aventures de Calliope, 1720. le tout en prose, comme je l'ai appris de Madame sa veuve, per-

sonne de condition & de mérite.

Le Brun avoit, voyagé en Angleterre, en Hollande, & en Italie; il féjourna un an à Rome, c'est ce qui l'engagea à vouloir me connoître, sachant que j'avois vû tous ces beaux Pays
avec beaucoup d'attention: effectivement nous en-parlions ensemble avec grand plaisir. Je lui trouvois bien de la connoissance
& du goût pour la Peinture, la Sculpture, & l'Architecture: il
avoit un joli Cabinet de Tableaux & de Livres, & tour ressentionez lui l'amour & le bon goût dès Arts. Il a passé les vingt derniéres années de sa vie dans des œuvres de piété, & entiérement
occupé des devoirs de sa Religion.

DES POETES ET DES MUSICIENS. のとうないとうないないないないないないとうないとうないとうないとうないとう

#### CCXCVI

#### PHILIPPE POISSON.

Né à Paris au mois de Février 1682. mort le 4. Août 1743. à Saint Germain en Laye, où il est inhumé dans le Cimetiere de la Paroisse. (Poëte François.)

Il étoit fils & petit-fils de deux Comédiens des plus fameux qui ayent paru sur notre Théatre pour le Comique (\*) : il prit la même profession, & jouoit des rôles dans le Tragique. & surtout dans le haut Comique; mais quoiqu'il eût une belle figure & des talens, & qu'on le vît avec plaifir, cependant le peu de goût qu'il avoit pour son état le fit retirer du Théatre au bout de cinque ou fix ans.

La vie privée eut plus d'attrait pour lui, & il en passa la plus grande partie à Saint Germain-en-Laye auprès de Madame sa mere & de Madame Gomès sa sœur; ce sut pendant ce tems là qu'il composa plusieurs Comédies qui ont été représentées avec assez de succès sur notre Théatre; en voici le catalogue: I. Le Procureur arbitre, en un Acte, représenté le 25 Janvier 1728. II. La Boëte de Pandore, un Acte, avec un Prologue, représentée le 18 Mars 1729. III. Alcibiade, en trois Actes, représentée le 23 Février 1731. IV. Impromptu de Campagne, en un Acte, représenté le 21 Décembre 1733. V. L'Astrice nouvelle (non-représentée.) VI. Le Réveil d'Epimenide, trois Actes, avec un Prologue, représenté le 7 Janvier 1735. VII. Le Mariage par Lettres de change, un Acte, représenté en 1735. VIII. Les Ruses d'Amour, trois Actes, représentées en 1736. IX. L'Amour. secret & Musicien, un Acte, représenté en 1740. Toutes ces Comédies sont en Vers, & ont été imprimées & rassemblées en deux volumes in-12.

FRANÇOIS-ARNOUL POISSON, son frere cadet, né au mois d'Août 1695. & mort au même mois 1753. a joué pendant plus de trente ans les rôles de Crispin, de Marquis ridicules, & de quelques caractéres outrés & plaisans; il les remplissoit avec un

<sup>(\*)</sup> Voyez dans l'ordre chronologique, l'article de Raimond Poisson, Parnasse François, pages 443 & 444.

FANG. ARNOUL naturel & un air tout comique qui réjouissoit infiniment les Spec-POISSON. tateurs; & l'on peut dire qu'il remplaçoit parfaitement son pere & son grand-pere dans tous ces rôles, qui les avoient joués avec tant d'applaudissemens.

M. Fréron a mis son éloge dans les Feuilles de l'année litté-

raire 1754.

MADELAINE POISSON, sœur des deux freres Poisson dont on vient de parler, veuve de Dom Gomès, Gentilhomme Espagnol, mérite bien de paroître parmi les Poëtes du Parnasse, quoique dès son vivant. On lui rendra l'honneur qui lui est dû, pour la dédommager en quelque façon de l'injustice du fort, ayant été obligée depuis près de trente ans qu'elle perdit son mari, de mener une vie retirée & peu aisée à Saint Germain-en-Laye, après avoir donné tant de bons & d'agréables Ouvrages si mal récompensés: il suffit d'en rapporter ici le catalogue, pour faire son éloge.

I. Habis, Tragédie, représentée le 11. Avril 1714. & remise plus d'une fois au Théatre. II. Cléarque, tyran d'Héraclée, Tragédie, représentée le 26. Novembre 1715. Marsidie, Tragédie, représentée en 1716. IV. Sémiramis, Tragédie, représentée en

1717. VI. Les Epreuves, Comédie.

Les autres Ouvrages de cette Dame sont, l'Histoire secrette de la Conquête de Grenade, les Journées amusantes, 8. vol. in-12. troisième édition, 1737. les Anecdotes Persannes; Crémentine; les Entretiens nocturnes de Mercure & de la Renommée; les Cent Nouvelles nouvelles, 18. vol. in-12. chez Jorry, à la descente du Pont S. Michel, Quai des Augustins.

Cette Dame, qui est dans un âge avancé, est la seule des enfans de Paul Poisson & de Mademoiselle du Croisi sa femme, fille d'un fameux Comédien de ce nom, aujourd'hui vivante, âgée de

près de cent ans.

### CCXCVII

#### CHARLES-HUBERT GERVAIS.

Officier de la Chambre de son Altesse Royale Monsieur le Duc d'Orléans , Régent du Royaume , Intendant de sa Musique , & depuis Maître de la Musique de la Chapelle du Roi, mort le 15. Janvier 1744. agé d'enviton foixante-douze ans, inhumé à S. Eustache.

Ce Musicien a donné trois Opera; savoir, Méduse, Tragédie en cinq Actes, paroles de Boyer, représentée en 1697. Hypermnestre, Tragédie en cinq Actes, paroles de la Fonds, repréfentée en 1716. Les Amours de Protée , Ballet en trois Actes , paroles du même, représenté en 1720. Ses Opera lui ont acquis de la réputation, fur-tout celui d'Hypermnestre, qui a été remis à trois différentes reprises au Théatre. S. A. R. Monsseur le Duc d'Orléans, qui se plaisoit à composer en Musique, entreprit un Opera intitulé Panthée, dont les paroles sont du Marquis de la Fare : Gervais eut l'honneur d'y travailler avec le Prince ; & cet Opera fut exécuté dans les appartemens du Palais Royal.

Gervais a été plus de quinze ans Maître de la Musique de la Chapelle du Roi, & a composé un assez grand nombre de Motets. On a gravé aussi un Livre de Cantates de ce Musicien, qui sont estimées. La Musique de la Chapelle du Roi, quelques jours après sa mort, lui a fait un Service en musique dans la Paroisse de Verfailles.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### CCXCVIII:

#### ANDRÉ CAMPRA,

Maître de la Musique de la Chapelle du Roi, né à Aix en Provence le 4. Décembre 1660. mort à Versailles le 29. Juillet 1744. dans la quatre-vingt-quatriéme année de son âge.

Campra vint s'établir à Paris vers l'année 1685, quelques-uns de ses Motets exécutés dans des Eglises, & des Concerts particuliers, lui acquirent une grande réputation. On lui donna d'a-. bord les places de Maître de la Musique de l'Eglise du Collége des Jésuites, & celle de la Maison-Professe, vacantes par la démission de Charpentier qui eut celle de la Sainte Chapelle : enCAMPRA. suite Campra eut la Maîtrise de la Métropole de Paris, où il y avoit toujours un grand concours de monde pour entendre ses Motets: mais l'étendue de son génie se trouvant trop resserrée dans la composition des Motets, il s'ouvrit une carriere plus vaste, & composa des Opera. Il suivit les traces du grand Lulli & devint presque son égal par la variété, les graces, la beauté & l'excellence de sa Musique. Il débuta par l'Europe Galante, Opera-Ballet en quatre Entrées & un Prologue, représenté en 1607. avec un succès prodigieux : on peut même regarder ce Ballet comme le plus parfait qui ait paru sur le Théatre; la Motte lui en avoit donné les paroles, qui sont aussi un chef-d'œuvre de la Poëfie Lyrique & chantante : la grande réuffite de cet Opera encouragea Campra, & lui fit enfanter de nouvelles merveilles. Il donna en 1699. le Carnaval de Venise, Ballet en quatre Actes avec un Prologue, les paroles sont de Regnard; en 1700. celui d'Hésione, Trag. en cinq Actes, avec un Prologue, paroles de Danchet; en 1701. Aréthuse, Ballet en trois Entrées, avec un Prologue, paroles du même. Ces deux mêmes Auteurs mirent au Théatre en 1702. un Ballet en quatre Entrées, intitulé Fragmens de Lulli; & dans la même année, la Tragédie de Tancrede en cinq Actes, avec son Prologue; en 1703. ils firent paroître le Ballet des Muses en cinq Entrées. Campra a aussi travaillé à la musique de la Tragédie d'Iphi-. génie, représentée en 1704. que Desmarets avoit laissée imparfaite, comme on l'a vû à son article dans cet Ordre Chronologique, p. 754. Il mit sur le Théatre en 1704. Télémaque, Trag. en cinq Actes, avec un Prologue, paroles de Danchet. Dans la même année, ces deux Auteurs donnérent encore Alcine, Tragédie en cinq Actes, avec un Prologue. En 1708. on vit paroître Hyppodamie, Tragédie en cinq Actes, avec un Prologue, paroles de M. Roy; en 1710. les Fêtes Vénitiennes, Ballet, paroles de Danchet; en 1712. Idoménée, en cinq Actes, & un Prologue; dans la même année, les Amours de Vénus, Ballet en trois Actes, avec un Prologue; en 1713. Telephe, Tragédie en cinq Actes, avec Prologue; en 1717. Camille, Tragédie en cinq Actes, & un Prologue. Danchet est encore auteur des paroles de ces quatre derniers Opera. En 1718. Campra a donné le Ballet des Ages, en quatre Entrées, paroles de Fuselier: enfin Campra & Danchet ont terminé avec honneur leurs travaux lyriques par l'Opera d'Achile & Déidamie, Tragédie en cinq Actes, & un Prologue, représentée en 1735. Nous remarquerons ici que dans le Prologue

logue de cet Opera Danchet & Campra voulurent rendre à Quinault & à Lulli un témoignage de leur estime & de leurs hommages, dont ils reçurent de grands applaudissemens. Le Parnasse,
où préside Apollon au milieu des Muses, occupe le sond du Théatre: on y voit sur le devant les statues de Quinault & de Lulli,
accompagnées des attributs & des trophées qui conviennent à
leur caractère. La Gloire s'avance, & chante les Vers suivans:

Deux Mortels autrefois, dans le fein de la France, Unissant leurs talens divers, Firent d tous les cœurs ressentir la puisssance Des plus brillans accords & des plus tendres Vers.

Ce Monument pompeux, élevé par la Gloire, Au Parnasse à jamais assure leur mémoite : Je viens avec plaissir y célébrer le jour Que leur ont consaré Melpomene & l'Amour.

Campra a donné au Public un Recueil de ses Motets; & le sieur le Prince, ordinaire de la Musique de la Chapelle & de la Chambre du Roi, a été le légataire de tous ses Motets à grands chœurs, qu'il a fait exécuter devant Sa Majesté pendant plus de vingt ans. Ce Musicien a composé encore trois Livres de Cantates, qui sont les délices des connoisseurs.

Le Roi avoit gratifié Campra d'une pension, outre ses appointemens de Maître de la Musique de la Chapelle; & Sa Majesté lui

avoit donné la direction des Pages de sa Musique.

Ce grand & laborieux Musicien est inhumé dans la grande Paroisse de Versailles. Quelques jours après sa mort, on lui sit un service, où la Musique de la Chapelle du Roi lui rendit les derniers devoirs: les Ecclésiastiques de ce corps officiérent. La Messe sur chantée en Musique, & le De profundis en faux bourdon.

L'ABBÉ MADIN, Gentilhomme Irlandois, Maître de la Musique de la Chapelle du Roi, & un des meilleurs Compositeurs de ce siécle, pour les Motets, succéda à Campra dans la place de Directeur des Pages de la Musique de la Chapelle: le Roi l'avoit nommé à un Canonicat de l'Eglise de Saint-Quentin, dont il ne jouit que peu d'années, la mort l'ayant enlèvé à Versailles le 3. Février 1748. La Musique de la Chapelle lui rendit les mêmes devoirs & honneurs qu'au célébre Campra.

F

### ORDRE CHRONOLOGIQUE

Les Motets de l'Abbé Madin font encore chantés quelque fois à la Chapelle du Roi, & méritent bien d'être gravés.

# C C X C I X.

#### ANTOINE DE LA ROQUE,

Ecuyer, ancien Gendarme de la Garde du Roi, Chevalier de l'Ordre Militaire de S. Louis, & Pensionnaire de Sa Majesté, de l'Académie Royale de Marseille, mort à Paris le 3. Octobre 1744. dans la soixante-douzième année de son âge, inhumé à Saint Sulpice, sa Paroisse.

Il naquit à Marseille, où son pere lui donna une bonne éducation. Après avoir achevé ses études, il voyagea pendant deux ou trois ans dans les Echelles & Ports du Levant: au retour de ses voyages, il se fixa à Paris, & peu de tems après il entra dans la Compagnie des Gendarmes de la Garde du Roi. Il se trouva à la Bataille de Malplaqué en Flandres, donnée le 11. Septembre 1709, où un boulet lui fraçassa la jamba qu'il fillet couper audessu du genouit.

Outre la Pension que le Roi lui avoit donnée, il obtint en 1721. le Privilége du Journal du Mercure, conjointement avec Fuscilier & une autre personne de Lettres; mais il s'accommoda bientôt après avec se deux collégues, & en resta seul possesseul donna à son Journal le titre de Mercure de France, plus noble & plus convenable que celui de Mercure Galant qu'il avoit presque toujours eu depuis son commencement; il l'augmenta aussi de plusieurs matieres intéressantes & curieuses pour les Sciences, la Littérature, & les Beaux-Arts; il s'en acquita très-bien, principalement pour la partie des Beaux-Arts, qu'il aima & qu'il cultiva avec soin. Il avoit formé un Cabinet très-estimé, de Tableaux, de Bronzes, de Pierres précieuses, de Coquilles, d'Estampes, & d'autres curiosités, dont Gersaint, Marchand de pareilles raretés, a fait imprimer après sa mort le catalogue.

Pendant l'espace de vingt-quatre années que la Roque a composé le Mercure de France, il ne lui est pas échappé le moindre trait satyrique: la probité, la candeur, la douceur des mœurs, formoient son caractère, & étoient peintes sur son visage; ces

23

qualités aimables lui avoient acquis l'estime & l'amitié de ceux la roque; qui avoient quelque relation avec lui; & l'on peut dire que la

société & la littérature ont également perdu à sa mort.

La Roque a donné les paroles de deux Opera; Médée & Jason, Tragédie en cinq Actes, représentée en 1713. & Théonoé conjointement avec Pellegrin, Tragédie en cinq Actes, représentée en 1715. la musique de ces deux Opera est de Salomon, ordinaire de la Musique du Roi. Outre ces deux Poëmes, on ne peu lui resuser quelque place sur notre Parnasse, par les annonces & les analyses de toutes les Piéces qui ont paru sur tous nos Théatres pendant vingt-trois années, & les éloges qu'il a donnés à la plus grande partie de leurs auteurs.

Watteau, Peintre Flamand, dont les Tableaux font si fort recherchés, en a fait un d'une belle composition & d'un excellent goût pour la Roque; le fond représente un Bocage où il est assis d'un air négligé & tranquille, ayant sa fausse jambe appuyée; on y voit près de lui une Cuirasse, une Lyre, une Flûte-Allemande, & quelques Livres; un chien, symbole de la sidélité, paroît le statter; trois Muses y sont représentées & semblent aller au-devant de lui; il y a encore deux autres sigures sous la forme de Faunes; le tout groupé avec intelligence & agrément. Ce Tableau est très-bien gravé par Lépicié, Graveur du Roi; on lit au bas de l'Estampe ces quatre Vers:

Victime du Dicu Mars, les Filles de Mémoire Occupent à préfent son cœur & son esprit : Il a combattu pour la Gloire, Et c'est pour elle qu'il écrit.

#### 

#### SIMON-JOSEPH DE PELLEGRIN,

Né à Marseille en 1661. mort à Paris le 5. de Septembre 1745. dans la quatre-vingt-quatrième année de son âge; inhumé en l'Eglise de S. Côme, sa Paroisse. (Poète François.)

Il étoit fils d'un Conseiller du Présidial de Marseille. Il sut d'abord Religieux dans l'Ordre des Servites à Moustier, Diocèse de Riez, où il resta quelques années; mais s'étant lassé de cet état, il passa fur un Vaisseau en qualité d'Aumônier. En 1703. il vint

PELLEGRIN, à Paris, où il s'adonna à la Poësie. Son premier Ouvrage est une Epître à Louis XIV. sur les succès des Armes de ce Monarque, qui remporta le Prix de l'Académie Françoise en 1704. & qui fur balancée par une Ode qui étoit aussi de lui : cette singularité l'avant fait connoître de Madame de Maintenon, il scut en profiter pour se mettre à l'abri des poursuites de son Ordre qui le réclamoit : il obtint, par le crédit de cette illustre Dame, une dispense du Pape, qui lui permit de passer dans l'Odre de Cluni.

L'Abbé Pellegrin avoit sans contredit beaucoup de talent pour la Poësse, & il faisoit des Vers avec une facilité surprenante; on peut en juger par le grand nombre d'Ouvrages poëtiques en tout genre qu'il a laissés. Cette fécondité a nui à sa réputation, & l'usage qu'il en faisoit lui a été souvent reproché; mais, malgré la critique raisonnable qu'on a faite de quelques-uns de ses Ouvrages, il en a compose que le Public revoit encore avec plaisir, comme l'Opera de Jephté, Pélopée, Tragédies ; le Nouveau Monde, Comédie en vers, & quelques autres Ouyrages dont on verra le

catalogue ci-après.

L'Abbé Pellegrin fit d'abord connoître son talent par des Noëls qu'il composoit sur des airs faciles & les plus en vogue : il travailla ensuite pour les Académies & il composes plusieurs prix aux Jeux Flordaux de Toulouse & à l'Académie Françoise; enfin il s'appliqua au genre dramatique, & il a donné un nombre considérable de Piéces à tous les Théatres; mais il eut l'attention, par respect à son caractère, de faire paroître la plûpart de ces sortes d'Ouvrages sous le nom de Jacques Pellegrin son frere, qu'on appelloit le Chevalier.

#### CATALOGUE DES ŒUVRES DE L'ABBÉ PELLEGRIN.

Pour l'Acade'mie Royale de Musique.

I. Telemaque, ou Calipso, Tragédie, mise en musique par Destouches, représentée en 1714. reprise en 1730. II. Les Fêtes de l'Eté, Ballet en trois Entrées, & un Prologue, représenté en 1715. repris en 1725. musique de Monteclair. III. Le Jugement de Paris, Pastorale Héroïque, en trois Actes, & un Prologue, la musique de Bertin, représentée en 1718. reprise en 1727. IV. Les Plaisirs de la Campagne, Ballet en trois Actes, la musique du même auteur, représenté en 1719. V. Renaud, ou la suite d'Armide, Tragédie, mise en musique par Desmarets, représentée

en 1722. VI. Télégone, Tragédie, la musique de la Coste, re- PELLEGRIN. présentée en 1725. VII. Orion, Tragédie, conjointement avec la Fonds, la musique de la Coste, représentée en 1728. VIII. La Princesse d'Elide, Ballet héroique en trois Actes, & un Prologue. la mulique de Villeneuve, représenté en 1728. IX. Jephté, Tragédie, mise en musique par Monteclair, représentée en 1732. reprise sept fois ; c'est le premier sujet tiré de l'Ecriture Sainte, qui ait paru sur le Théatre Lyrique, X. Hypolite & Aricie, Tragédie, premier Opera mis en musique par le très-célébre M. Rameau. représenté en 1733, repris le 11. Septembre 1742. XI. Les caractères de l'Amour, Ballet en trois Entrées, & un Prologue, représentée en 1738. la musique de M. Colin de Blamont, chevalier de l'Ordre de S. Michel, Surintendant de la Musique du Roi, connu par un grand nombre de beaux Ouvrages, entre lesquels. je nommerai le Ballet Héroïque des Fêtes Grecques & Romaines, représenté en 1723. & depuis remis deux fois au Théatre. Je souhaite que ces deux Musiciens, aujourd'hui vivans, tardent encore du tems à prendre leurs places sur notre Parnasse, destiné, après la mort, aux personnes illustres dans la Poesse & dans la Musique.

Pour le Theatre de la Comedie Françoise.

I. Le Pere intéresse, Comédie en vers, en cinq Actes, représentée en 1720. sous le titre de la fausse inconstance: cette Pièce n'a point été imprimée. II. Le nouveau Monde, Comédie en vers, en trois Actes, représentée en 1722. III. Le Divorce de l'Amour & de la Raison, suite du Nouveau Monde, Comédie Héroïque en vers, en trois Actes, & un Prologue, avec un Divertissement, représentée en 1723. IV. Le Pastor Fido, Pastorale Héroïque, en vers libres, trois Actes & un Prologue, représentée en 1736. V. Pélopée, Tragédie, représentée en 1732. VI. L'Ecole de l'Hymen, ou l'Amante de son Mari, Comédie en vers, cinq Actes & un Prologue, représentée en 1737, non imprimée. VII. Catilina, Trag, non représentée, imprimée à Paris chez Prault, 1742.

Pour le Theatre Italien.

L'Inconstant, ou les trois Epreuves, Comédie en trois Actes, représentée le 30. Juillet 1727.

POUR L'OPERA-COMIQUE.

I. Arlequin à la Guinguette, Comédie en trois Actes, repré-

PELLEGRIN. fentée en 1711. II. Le Pied de Nez, Comédie en trois Actes, représentée en 1721. III. Arlequin Rival de Bacchus, Comédie en trois Actes, représentée en 1721. Ces trois Piéces n'ont point été imprimées.

#### AUTRES ŒUVRES DE L'ABBÉ PELLEGRIN.

L'Hymenée Royal, Divertissement, présenté à la Reine des Romains : la mufique est de Gillier le jeune ; imprimée à Paris in-4°. chez Ballard, 1699. Ode à l'auguste Sang de France, sur l'élevation du Duc d'Anjou au Trône d'Espagne, 1701. Etrennes pour les Princes Chrétiens, 1704. Poesses Chrétiennes, contenant six Recueils de Cantiques, trois de Chansons spirituelles, & fept de Noëls nouveaux, avec les airs notés, 2. vol. in-8°. Paris, 1702. Les Proverbes de Salomon, mis en Cantiques, 1725. in-8°. Odes tirées des Cantiques de l'Ancien & du Nouveau Testament, 1726. in-8°. Noëls nouveaux, & Cantiques spirituels en forme d'Homélies, sur les Epîtres des Fêtes & Dimanches, depuis l'Avant jusqu'à la Purification, huit Recueils in-8°. 1738. Cantiques spirituels, 1705. 1725. & 1740. Noëls & Cantiques, avec les airs notés, 1725. Histoire de l'Ancien & Nouveau Testament en Cantiques sur des aire d'Oporn, 2. vol. in-8°. 1713. Pastorale fur la Naissance de J. C. in-4°. Ode à S. François de Sales, in-4°. La France consolée, avec un Discours sur l'Ode, en 1744. un volume in-4°. Les Pseaumes de David, sur les plus beaux airs de Lambert, de Lulli, & de Campra, in-8°. 1725. L'Imitation de JESUS-CHRIST, mife en Cantiques spirituels sur les plus beaux airs notés, in-8°. 1727.

L'Abbé Pellegrin a donné encore une Traduction en vers des Odes d'Horace. Ses différens Ouvrages ont presque tous été imprimés, & il se disposoit à en donner une nouvelle édition, dont il avoit obtenu le Privilége quesques jours avant sa mort.

On doit des éloges au caractère de probité que l'Abbé Pellegrin a toujours conferwé dans une fortune très-médiocre, & dans le décri presque universel où il étoit tombé, & qu'il ne méritoit pas. Sa modération étoit telle, qu'il ne s'est jamais servi des traits de la satyre, quoiqu'il en ait été souvent atteint. Il auroit pû donner carriere à sa mauvaise humeur, dans les Mercures de France; car on sait qu'il a travaillé long-tems, sous de la Roque, son compatriote, à la composition de ces Journaux, dans la partie qui concerne les Piéces de Théatre. On peut voir dans les Opticules de M. Fréron (Tome II. PELLEGRIN. page 77.) le jugement que ce célébre critique porte sur les Ouvrages de l'Abbé Pellegrin: » On n'a pas, dit-il, rendu assez de » justice à ce sécond Ecrivain: il n'étoit pas assurément sans mérite; & nous avons de lui des morceaux, tels que l'Opera de » Jephté, la Tragédie de Pélopée, & la Comédie du Nouveau » Monde, qui seroient honneur à certains Auteurs d'aujourd'hui, » qui jouissent, on ne sait trop à quel titre, d'une grande répubration d'esprit. Notre Abbé étoit plein de droiture, & des » mœurs d'une candeur & d'une simplicité admirable dans un » homme de sa prosession «. Il rapporte une Epitaphe qu'on lui a consacré, dans laquelle on peut connoître aisement l'Abbé Pellegrin & son caractère; la voici:

Prêtre, Poète, & Provençal, Avec une plume féconde, N'avoit ni fait, ni dit de mal; Fel fut l'Auteur du NOUVEAU MONDE.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

#### CCCI

#### MARIANNE BARBIER,

Née à Orléans, morte à Paris vers l'année 1745, dans un âge, très-avancé.

Ses liaisons avec l'Abbé Pellegrin, ont sait croire que celui-ci étoit l'auteur des Ouvrages qui ont paru sous son nom. Il est vraisemblable qu'il a pû aider cette Demoiselle dans la composition de ses Piéces de Théatre; mais il ne l'est pas qu'il ait pris la peine de faire quatre Tragédies & une Comédie, pour en décore une personne qu'in y avoit aucune part : d'ailleurs Mademoiselle Barbier passon pour avoir de l'esprit; elle parloit très-bien de la Poësse Dramatique, & en citoit des passages & des traits des meilleurs Auteurs. Il est bien difficile aussi qu'un Poète qui voit ses Pièces représentées avec assez duccès, puisse s'empêcher de faire connoître qu'il en est l'auteur; l'amour propre ayant trop de pouvoir pour garder le silence sur ce qui peut lui faire un honneur aussi stateur que celui de la réussite d'une Piéce de Théatre.

On ne fauroit donc disputer à Mademoiselle Barbier l'honneur d'ayoir donné au Théatre quatre Tragédies; I. Arrie & Petus, re-

MARIANNE présentée en 1702. imprimée la même année chez Michel Bruber net au Palais, avec une Epître en vers à Madame la Duchesse de Bouillon. II. Cornélie, mere des Gracques, dédiée à Son Altesse Royale Madame, par une Epître en vers, représentée en 1703. III. Tomyris, Reine des Massagetes, dédiée à S. A. S. Madame la Duchesse du Maine, représentée en 1707. IV. La Mort de Céfar, dédiée à M. d'Argenson, Conseiller d'Etat. Ces trois dernieres Piéces ont été imprimées la même année de leur représentation, chez Pierre Ribou, de même que le Faucon, Comédie en un Acte, en vers, représentée en 1719. Elle a composé une cinquiéme Tragédie, intitulée Joseph, dont elle m'a apporté le manuscrit, dans l'espérance que je pourrois lui être utile pour être acceptée des Comédiens, auprès desquels elle croyoit que j'avois quelque crédit.

Louise Cavelier, née à Rouen le 23. Novembre 1703. morte à Paris le 18. Mai 1745. dans la quarante-troisième année de son âge, inhumée à S. Jean en Gréve. Cette Dame peut bien être admise sur le Parnasse: elle étoit fille d'un Procureur au Parlement de Rouen, & sut mariée au sieur Lévêque, Gendarme de la Garde du Rot. Elle étoit d'une très-belle figure; elle avoit un esprit vis & enjoué, & composoit de jolis Ouvrages en prose & en vers: elle est auteur de deux Poëmes, l'un intitulé l'Augustin, Piéce grave, & l'autre Minet, Piéce comique & facétieuse: ces deux Poëmes ont été imprimés à Paris, de même qu'un autre Ouvrage de sa composition en prose, intitulé le Siécle, divisé en dex parties, avec une Epître en vers à M. d'Argouges, Lieutenant Civil. Le portrait de cette Dame, gravé par Audran le fils, est à la tête de ce volume (petit in-12.) 1737.

M. Philippe de Prétot a rapporté plusieurs vers de cette Dame, dans les premiers volumes de ses Amusemens du Cœur & de l'Esprit.

Outre que cette Dame n'étoit pas sans talens & sans mérite, je suis obligé de lui témoigner ma reconnoissance des vers suivans, que le Parnasse que j'ai sait exécuter lui a inspirés en ma sayeur.

Lorsque je vois ce Parnasse charmant,
Chef-Reuvre d'un cœur biensaisant,
Qui sait la gloire de la France,
Je dis, admirant son essor essor
D'un Roi que n'ai-je la sinance!
Le Parnasse er T\*\*. seroient sculptés en or.

Qu'on

Qu'on me passe cette vanité, pouvant assure que je n'ai reçû de mes petits Ouvrages ni argent ni or, que celui qu'on voit dans ses vers, qui n'a point de cours chez les Artistes pour les personnes qui desireroient, élever quelque monument digne de la gloire de sa nation.

# and the control of th

#### CCCII.

#### JACQUES AUTREAU,

Parisien, mort âgé de quatre-vingt-neus ans, le 18. Octobre 1745. inhumé en l'Eglise des Incurables, à Paris. (Poète François.)

Il est des Ecrivains beaucoup moins connus que leurs Ouvrages, & ce sont ceux que la mauvaise fortune ou la singularité du caractère ont éloignés du commerce du monde : de ce nombre étoit l'Auteur dont nous parlons. Né Misantrope, il faisoit assez peu de cas de ce que les autres estiment; & ce qui est moins or-. dinaire dans les hommes de son espéce, il ne s'estimoit guéres plus lui-même. Il exerça la Peinture par besoin; il cultiva la Poëfie par gout : ces deux professione enrichissent rarement. Autreau Peintre pauvre, fut encore Poëte pauvre, quoiqu'il ne manquât pas de talens : on a de lui quelques Tableaux qui lui font honneur; le plus estimé est celui qui représente dans une salle Mrs. de Fontenelle, la Motte & Saurin, disputant sur un ouvrage d'esprit. Tout le monde connoît son dernier morceau de Peinture: le moyen ingénieux qu'il employe pour faire l'éloge du feu Cardinal de Fleury, a été généralement admiré. Dans ce Tableau est représenté un vénérable Philosophe, une lanterne à la main pour trouver cet homme que Diogène le Cynique a cherché vainement de son tems: notre Philosophe l'a enfin trouvé, & le montre dans le portrait du Cardinal de Fleury, peint dans un grand Médaillon d'après celui qu'en a fair le célébre Rigaud : ce Médaillon est soutenu sur un marbre où on lit cette inscription: Quem frustrà quasivit Cynicus olim, ecce inventus adest.

Ce Tableau a été très bien gravé dans une grande Estampe par J. H. Thomassin; & ce sur Honoré Barjac, Valet-de-chambre savori du Cardinal, qui s'attiroit l'affection de tous les courtisans par ses manieres polies & obligeantes, qui a consacré ce monument de son attachement & de son respect à cette Eminence.

AUTREAU. Cependant Autreau, plein de talens & de probité, est mort aux Incurables: ressurente le en parlant de ses Ouvrages dramatiques. Quoiqu'il eût près de soixante ans lorsqu'il commença à faire des Comédies, les Ouvrages qu'il a composés en ce genre forment un recueil de trois volumes in-12. auxquels on a joint un quatrième de ses Poësses Lyriques, pour être mises en chant.

#### CATALOGUE DE SES COMÉDIES.

#### Pour le Theatre Italien.

I. Le Port-à-l'Anglois, ou Les Nouvelles Débarquées, Comédie en prose, trois Actes, un Prologue & un Divertissement, représentée en Avril 1718. II. L'Amante Romanesque, ou La Capricieuse, Comédie en prose, en trois Actes, & trois Divertissemens, représentée en Décembre 1718. III. Les Amans ignorans, Comédie en prose, trois Actes, & trois Divertissemens, représentée en 1720. IV. La Fille inquiete, ou Le Besoin d'aimer, Comédie, représentée en 1724. V. Démocrite prétendu sou, Comédie en trois Actes & un Prologue, en Vers irréguliers, représentée en 1730. VI. Panurge à marier, ou La Coquetterie universelle. VII. Panurge à marier dans les Espaces imaginaires : ces deux Comédies n'ont point été représentées.

#### Pour le Theatre François.

I. Le Chevalier Bayard, Comédie Héroïque en vers, cinq Actes, représentée le 13. Novembre 1731. II. La Magie de l'Amour, Comédie Pastorale en vers, un Acte, représentée en 1732. III. Les faux Amis, Comédie en vers, cinq Actes, non représentée.

Nous remarquerons que dans le tems que la Troupe des Italiens méditoit son retour en Italie. Autreau hazarda sur leur Théatre le Port à l'Anglois; c'est la premiere Piéce dans laquelle ils ayent parlé François; elle eut assez de succès pour les déterminer à se fixer à Paris. Les représentations nombreuses que leur procura la Comédie des Amans ignorans, achevérent de les confirmer dans cette résolution.

Autreau entendoit parsaitement bien la versissation libre, qui ne permet cependant pas autant de liberté que bien des personnes se l'imaginent, & qui, peut-être, est d'autant moins sacile, qu'elle a plus besoin de conserver l'air de sacilité. L'Intrigue n'étoit pas la partie à laquelle notre Auteur s'est le plus attaché:

l'Action languit dans la plûpart de ses Comédies; & ses Dénoûmens AUTREAU. causent rarement cette surprise agréable, si nécessaire pour que le

spectateur forte satisfait: mais il rachete communément ces défauts par un dialogue souvent très-sin, toujours extrêmement naturel; & si toutes ses Piéces ne sont pas propres à réussir au Théatre, presque toutes méritent d'être sues, & le sont avec plaisir.

Aux trois volumes qui contiennent ces Comédies, l'Editeur en a joint un quarriéme, dans lequel il a rassemblé les Poëmes Lyriques d'Autreau: ces Poëmes sont, Rodope, ou l'Opera perdu; Platée, ou la Naissance de la Comédie; Les Fêtes de Corinthe; Le Galant Corsaire; Mercure & Dryope: de tous ces Ouvrages, Platée est le seul qui ait été mis en musique, & il l'a été par le célé-

bre M. Rameau.

Après ces Poëmes Lyriques, on trouve dans le même volume les Vers présentés au Cardinal de Fleury par l'Auteur, & plusieurs Chansons de sa composition.

Toutes les Œuvres d'Autreau sont imprimées en quatre vol. in-12. (comme il est dit ci-dessus) chez Briasson, rue S. Jacques, 1749. A la tête de cette Edition, il y a une Présace très-bien écrite & judicieuse, par M. Pessellier, connu par plusieurs Ouvrages ingénieux en prose & en vers, qu'il a donnés à l'impression.

# CON | # CON | CON |

#### CCCIII.

#### PIERRE-FRANÇOIS GUYOT DES FONTAINES,

Né à Rouen le 29. Juin 1685. mort à Paris le 16. Décembre 1745. inhumé en l'Eglise de S. Sulpice.

L'Abbé des Fontaines a fait trop de bruit dans le monde littéraire, pour n'avoir pas ici sa place parmi nos Poëtes & parmi nos Ecrivains célébres. Il entra chez les Jésuites le 21. Août 1700. Il a passé quinze ans dans cette Société, & a prosessé la Rhétorique à Rennes en Bretagne, & à Bourges. Son humeur difficile & son génie indépendant, engagérent ses Supérieurs même à lui conseiller de solliciter sa fortie: il y consentit sans peine, & obtint son congé pendant qu'il régentoit la Rhétorique à Bourges: il étoit Prêtre alors; il a été quelque tems depuis au Nonce Bentivoglio, & ensuite au Cardinal d'Auvergne. M. le Duc de Valentinois lui donna la Cure de Thorigny, d'un bon revenu, en Basse

GUYOT DES Normandie, dont il ne tarda pas de se démettre : il étoit desti-FONTAINES.

né à jouer un autre rôle à Paris.

Ses Poësies, quoique fort inférieures à ses autres Ouvrages, au jugement du Public, lui donnent le droit de paroître au Parnasse: les principales sont, une Traduction ou Imitation en vers de cinquante Pseaumes, imprimés à Rouen en 1718. Une Ode sur le vain usage de la vie, en 1715. réimprimée dans le Tome XI. des Amusemens du Cœur & de l'Esprit. Une Ode à la Reine, sur la convalescence du Roi, imprimée in-4°. en 1744. Nous ne devons pas oublier la Traduction en prose qu'il a donnée des Œuvres de Virgile, ni sa Traduction des trois premiers Livres des Odes d'Horace; Ouvrages écrits dans une prose toute poetique, qui convient aux originaux, & qui seuls peuvent sui mériter une place au Parnasse. Le premier est imprimé en quatre volumes in-8°. & in-12. Paris, 1749. & le second est marqué à Berlin, 1754. & se vend à Paris, chez Chaubert, Quai des Augustins.

Le nombre de ses autres Ouvrages en prose, est prodigieux, & surpasse soixante volumes in-12. Il est vrai qu'il n'y a pas été peu aidé par le travail de l'Abbé Granet, & de M. Fréron aujourd'hui vivant : la plus grande partie est trop connue pour en faire ici mention : on en trouve le catalogue dans le Supplément de

Moreri, année 1749. par M. l'Abbé Goujet.

L'Abbé des Fontaines a été le fléau perpétuel de tout mauvais Ouvrage: l'ignorance & le mauvais goût, terrassés par ses armes victorieuses toutes les fois qu'ils ont osé se montrer, auroient repris impunément leur empire, s'il n'eût laissé un digne succesfeur qui les foudroye à son tour. Son stile est pur, concis, facile, élégant, souvent même sublime : on lui reproche d'avoir été quelquefois un peu trop partial dans ses décisions.

M. Fréron a fait un bel éloge de l'Abbé des Fontaines, son ami & son guide, dans ses Opuscules, Tome I. page 278. Cer éloge fait partie d'une lettre que cer Aristarque moderne a adressée à M. le Franc, Premier Président de la Cour des Aides de Montauban, si connu dans le monde littéraire par sa grande érudition, par ses talens poëtiques, par sa riche Bibliothéque, & par le nom-

bre considérable de ses excellens Ouvrages.

J'ai eu le plaisir d'avoir deux ou trois fois l'Abbé des Fontaines à dîner chez moi, & de m'entretenir avec lui dans d'autres occasions; il m'a fait même l'honneur de me traiter savorablement dans ses Feuilles Périodiques : il m'a répeté plus d'une sois qu'il étoit

Poëte,

Poëte. & qu'il comptoit bien, si je lui survivois, que je ne l'ou- guyot pes blierois pas sur le Parnasse: c'est ce que je lui promis volontiers. à condition cependant, qu'il seroit plus tranquille, & qu'il n'y causeroit aucun désordre parmi les Poëtes du second & même du troisième ordre (que je fais connoître que Despreaux même ne désapprouve pas, quand ils se tiendront aux places qui leur ont été assignées sur le Parnasse.) C'est dans ce rang où les bons Critiques placent l'Abbé des Fontaines, en lui rendant la justice de le mettre au premier rang de nos Ecrivains en prose; cependant nos plus grands Poëtes, les princes du Parnasse, lui feront un accueil favorable, pour avoir travaillé avec vigueur & quelque succès à purger la France de mauvais Ecrivains, & faire revivre la belle nature & le bon goût. Despreaux le prendra volontiers pour son premier lieutenant, pour contenir chaque Poëte du Parnasse dans le rang & dans les emplois qui lui sont destinés, selon son dégré de talent & de mérite, comme on l'a marqué à l'égard de Boyer (\*) & de Pradon, en mettant à la fin de l'article du premier, que ces deux Poëtes peuvent être regardés comme officiers ou vassaux de Corneille & de Racine, deux Princes du Parnasse.

#### ᢍᠴᢐᠼᠼᠼᠼᠼᠼᠼᡀᡎᡎᡎᡧᡧᡎᢘᢛᠴᠽᡧᢛᡮᡎᡎᡎᡎᡎᡎ

#### C C C I V.

#### JEAN MATHO.

Breton, Ordinaire de la Musique du Roi; né en 1661. mort à Versailles le 16. Mars 1746. dans la quatre-vingt-sixième année de son âge, inhumé dans la vieille Eglise de la Paroisse.

Il fut élevé Page de la Musique du Roi, & eut pour camarade Henri Desmarets, Musicien très-renommé, dont on a mis un article assez étendu à la page 754 & suiv. où l'on verra que ces deux Musiciens ont toujours été liés d'une amitié très-étroite.

Matho avoit une voix de haute-taille assez foible, mais il la conduisoit avec tant d'art & de goût, qu'on l'entendoir avec beaucoup de fatisfaction dans quelques morceaux de Motets qu'il chantoit à la Chapelle du Roi. Il connoissoit les vraies beautés de son art, & en parloit en maître avec une netteté & une douce chaleur qui plaisoit infiniment : il étoit grand partisan de Lully,

<sup>(\*)</sup> Ordre Chronologique des Poctes & des Musiciens, page 473.

MATHO. & le regardoit comme le prince des Musiciens. C'étoit un homme d'un caractére aimable, & plein de probité; aussi Louis XIV. étant informé de ses mœurs, & connoissant ses talens, lui donna en 1697. la place de Maître de Musique de Madame la Duchesse de Bourgogne, depuis Dauphine, mere du Roi régnant, dont Matho a eu dans la suite le titre de Maître de Musique, comme celui de la Reine & de la Famille Royale.

Pendant quelques petits voyages que Louis XIV. faisoit au Château de Rambouillet chez M. le Comte de Toulouse, Matho avoit toujours soin de donner, à la Messe de Sa Majesté, des petits Motets exécutés par sept ou huit Musiciens de la Chapelle. Ces Motets étoient composés de morceaux choisis des grands Motets de son ami Desmarets, pour lors hors du Royaume, & dont il espéroit obtenir le rappel; mais Sa Majesté se contenta de dire seulement qu'elle étoit très-satissaite de sa musique, commo il est expliqué plus au long à l'article de Desmarets, page 755. Je finirai celui de Matho, en disant qu'il a composé quelques Chansons sur des paroles tendres qui convenoient à son caractère; elles ont eu asse de cours, & sont eu asse des anciens Recueils.

Tout ce que je viens de dire de cet aimable Musicien, ne paroîtra pas suffisant pour son entrée au Parnasse, mais on doit la lui accorder pour un Opera de sa composition, qui a été représenté avec succès sur notre Théatre en 1714. il est initiulé Arion, Tragédie en cinq Actes, avec un Prologue, paroles de Fuselier: il a composé aussi la musique vocale du Ballet de la Jeunesse, en quatre Entrées, représenté devant le Roi dans le Palais des Thuilleries le 16. & 17. Février 1718. les paroles sont de M. de Beauchamps, les airs de violons d'Alarius, excellent joueur de viole, & la danse de Ballon, compositeur des Ballets de la Cour: ce Ballet est imprimé in-4°. chez Christophe Ballard, 1718. Voyez le troisseme Tome des Recherches des Théatres, par M. de Beauchamps, page 146. La Musique de la Chapelle du Roi sit un fervice en musique à Matho, comme il se pratique à la mort de tous les Musiciens de la Chapelle.

## C C C V.

#### JEAN BOUHIER,

Né à Dijon le 16. Mars 1673. Président à Mortier au Parlement de Dijon; de l'Académie Françoise en 1727, mort dans la même Ville le 17. Mars 1746. (Poëte François.)

Ce Magistrat se délassoit des fatigues du Barreau dans les bras des Muses : il confacra tous ses momens de loifir à l'étude des Belles-Lettres, & devint un des principaux ornemens de l'Académie Françoise & de la république des Lettres, par sa grande érudition. Nous avons de cet homme célébre des Dissertations favantes & utiles , & en grand nombre, sur différens sujets, dont on voit le catalogue dans le Supplément de Moreri de 1744. par M. l'Abbé Goujet (article Bouhier; ) je ne donnerai ici que celui de ses Ouvrages Poëtiques, qui le placent sur le Parnasse: sçavoir, une Traduction continuée en vers du quatriéme Livre de l'Enéide, & du commencement des Géorgiques; Dialogue de Venus & de Vulcain, imité du Livre VIII. de l'Enéide; la troisième Elégie des Tristes d'Ovide; Imitation de l'Ode XI. du Livre I. d'Horace, Tu ne quasieris, &c. Imitation de l'Ode IX. du troisiéme Livre, Donec gratus eram tibi, &c. une autre de l'Ode XIII. du Livre IV. Audivere, Lyce, Di, vota mea, &c. & une autre de l'Epode XV. Nox erat, & Calo, &c. Plusieurs Odes imitées d'Anacréon; une Imitation de l'Idyle de Bion, A' μεγάλα μοι Κύπρις, &c. Epigrammes imitées de Martial, au nombre de cinquante, & quelques autres imitées de l'Anthologie. Ces Poësies ont été imprimées chez J. B. Coignard, Paris, 1742.

Les autres Poësses du Président Bouhier conssistant ans une traduction en vers du Poëme de Pétrone, sur la Guerre Civile entre César & Pompée; une imitation de la premiere Elégie du Livre I. des Tristes, & de l'Epître de Léandre à Héro; une traduction du Poëme intitulé Pervigilium Veneris. Ces Traductions & ces Imitations ont été imprimées, le Latin à côté, avec des remarques curieuses, à Amsterdam, 1737. & depuis à Paris par la Compagnie des Libraires, 1738. nouvelle édition, corrigée & augmentée.

Rollin, dans le douzième Tome de son Histoire Ancienne,

BOUHIER. page 668. & fuiv. a fait un bel éloge du Président Bouhier : il y reléve sa vaste érudition, & en même tems le caractére de mo-

destie & de sagesse qui regne dans ses Ecrits.

L'Abbé des Fontaines a dit de lui dans ses Feuilles Périodiques, qu'il auroit été le Marot de son siécle, s'il n'avoit mieux aimé en être le Varron; & la Monnoye n'a pas fait difficulté de le comparer au savant Saumaise dans les deux vers suivans:

> Exhibet hîc pulchro sese Buhierius ore, Ut patrià, sic doctrinà Salmasius alter.

Le même la Monnoye a encore composé pour ce grand Magistrat les deux Vers Latins qu'on a mis au bas de son Portrait, gravé par Daudet:

Buherii os insigne videns, mirabere. Quid si Ingenium, doctrinam, & candida pectora noris?

Le Président Bouhier avoit une parsaite connoissance des Médailles & des monumens antiques, & il savoit les Langues Grecque, Latine & Italienne, aussi bien que les plus savans de son siècle; les traductions qu'il a données des différens Auteurs anciens & modernes, qui ont écrit dans ces Langues, & les notes qui les accompagnent; en sont la preuve. Il possedoit une des plus belles Bibliothéques de l'Europe, où il assembloit, deux ou trois sois la semaine, les beaux esprits de Dijon: la politesse, le bon goût & l'érudition, prenoient place avec lui dans ces utiles séances.

M. l'Abbé d'Olivet, dans le Discours qu'il prononça dans l'Académie Françoise en qualité de Directeur, à la réception de M. de Voltaire qui remplaça cet illustre Magistrat, dit entr'autres choses: Ce fut un savant du premier ordre, mais un homme poli, modesse, utile à ses amis, à sa Patrie, à lui-même.... J'ai dit un savant du premier ordre; & ne croyez pas que j'abuse des termes. Depuis la naissance des Lettres, à peine comptons-nous trois siécles, & à peine chaque siécle a-t-il montré deux ou trois prodiges d'érudition qui soient comparables à M. le Président Bouhier. Aussi, dans l'Epitre Dédicatoire qu'on lui adresse à la tête du Corpus Juris Canonici, imprimé à Genéve en 1735, il est dit qu'à peine sa nombreuse & célébre Bibliothéque est plus savante que lui, vix te uno doctior Bibliotheca.

On trouve un catalogue très-étendu de ses Ouvrages imprimés, à la fin d'un Commentaire sur sa vie, écrite en Latin par le Pere Oudin, Jésuite.

37

Le Président Bouhier sit lui-même son Epitaphe, la veille de BOUHIER. sa mort, dans le distique suivant:

Qui trislem coluit Themidem, dulcesque Camænas, Conditur hoc janus marmore Buherius.

Le Président Bouhier sut inhumé en l'Eglise Saint Estienne de Dijon, érigée en Evêché depuis environ 1730, sur quoi il est remarquable que ses deux premiers Evêques qui sont morts, le dernier en 1755, étoient freres du Président.

Le Pere Oudin, Jésuite, célébre par sa grande érudition & par quelques Poësses Latines, ami particulier de cet illustre Magistrat, que la mort a enlevé aussi depuis 1752. lui a consacré l'Epitaphe suivante, qu'on a gravée sur sa Tombe.

#### Hîc jacet JOANNES BOUHIER,

Ex Academiæ Gallicæ xl. Viris. In suprema Divionensi Curia Præses infulatus. Vetusta oriundus gente.

Amplissimis honoribus in Senatu Burgundico,
Laboribus pro Civium salute susceptis,
Litterariis laudibus
Insignita.

Domesticis Majorum ornamentis
Splendorem adjunxit novum et suum.
Doctrinas legendo perlustravit omnes,

Scribendo singulas illustravit,
Maxime jurisprudentiam.
Mirabantur, amabant in eo,
Cives peræque ac exteri,

Commodam urbanitatem,
Constantiam omnis officii,
Promptam ac beneficam voluntatem;

SPECIMEN

ÆQUI JUDICIS, BONI PATRIS FAMILIAS, CIVIS PROBI.

NATUS ANNO M. DC. LXXIII. DIE XVI. MARTII,

OBIIT DIE XVII. MARTII M. DCC. XLVI.

Claud. Maria Bouhier, Conjux carissima, Hoc doloris et amoris Monumentum

P. C.

38

Je suis trop flatté de l'amitié que le Président Bouhier m'a té-BOUHIER. moignée, pour ne m'en pas faire honneur. Pendant près de vingt années, il ne s'en passa pas une qu'il ne me fit le plaisir de m'écrire une ou deux lettres obligeantes & instructives : il m'a gratifié aussi de presque tous ses Ouvrages imprimés, dont le dernier m'a été envoyé bien relié par M. de Bourbonne, Président à Mortier, son digne gendre, qui conserve sa nombreuse & riche Bibliothéque : ce volume a été imprimé après la mort du Président Bouhier, in-4°. chez Pierre De Saint, seul Imprimeur du Roi à Dijon, 1746. il contient des Recherches & des Dissertations sur Hérodote, en 250 pages, dont la lecture est très-curieuse; elles sont précédées d'un Commentaire en latin sur la Vie & les Ecrits du Président Bouhier, avec un catalogue du grand nombre de ses Ouvrages, comme on vient de le marquer ci-dessus, & des extraits des éloges de cet illustre Académicien, prononcés dans l'Académie Françoise par M. de Voltaire & par M. l'Abbé d'Olivet.

ভট্নস্থাৰ এট্নস্থাৰ এট্নস্থাৰ

#### CCCVI.

#### FRANÇOIS-MICHEL-CHRÉTIEN DESCHAMPS,

Né en Champagne en 1683, mort à Paris en 1747, dans sa soixante-quatriéme année, inhumé à S. Paul. (Poëte François.)

Il fut d'abord destiné à l'Etat Ecclésiastique, ensuite à l'Etat Militaire, & il finit par être Financier: le trop de soin qu'il prit pour conserver sa santé, précipita ses jours. Nous avons de cet Auteur trois Tragédies; Caton d'Utique, représentée le 25. Janvier 1715. Antiochus & Cléopatre, représentée le 29. Octobre 1717. & Artaxerce en 1721. La premiere de ces Piéces eut un succès assez affez heureux; elle a même été traduite en Anglois, & jouée sur le Théatre de Londres.

Deschamps a donné encore une Histoire du Théatre François: s'étant marié à Paris, il quitta le Théatre, s'appliqua à la Finance, & travailla plusieurs années dans les Bureaux de Messieurs

Paris.

#### C C C V I I.

#### LOUIS BERNIN DE VALENTINÉ.

Seigneur d'Ussé, Contrôleur Général de la Maison du Roi.

Ce zélé amateur de la Poësie & de la Musique, mérite bien de paroître fur le Parnasse, où les Poëtes & les Musiciens le recevront avec plaisir.

Il avoit un grand & bel Hôtel rue S. Honoré, presque vis-àvis les Jacobins, avec un Jardin & des vûes qui embrassent tout le Parterre des Thuilleries, la façade du Château, le Pont Royal, une partie du Quai des Théatins, de celui d'Orsai, & le sommet des maisons du Fauxbourg S. Germain; c'est-à-dire, dans la plus belle situation de Paris (\*). Cet Hôtel étoit ouvert à toutes les personnes de mérite & à talent : il y tenoit une bonne Table; & Madame d'Ussé son épouse, fille unique du Maréchal de Vauban, personne très-aimable, spirituelle, vive & enjouée, en faisoit parfaitement bien les honneurs : on y donnoit des Concerts exécutés par d'habiles Musiciens, & on y représentoit quelquefois des Comédies dont les rôles étoient remplis par des personnes de réputation qui fréquentoient cette agréable maison : le célébre Rousseau, & l'aimable Saint-Gilles Mousquetaire, y étoient des plus assidus, & jouoient quelquesois des rôles dans ces spectacles domestiques. Son A. S. Madame la Duchesse du Maine, & leur A. S. Monsieur le Duc & M. le Prince de Conti. honorérent même plus d'une fois ces spectacles de leur présence : j'en donnerai un exemple par la Comédie de l'Ecole des Maris de Moliere, précédée d'un Prologue intitulé Gillotin, Précepteur des Muses, composé de neuf Scénes en vers par Saint-Gilles: Rousseau y jouoit le rôle d'Apollon ou du Soleil, & dans la Comédie celui de Sganarelle ; celui de Valere étoit rempli par Saint-Gilles, & celui d'Isabelle par Madame d'Ussé. Cette Piéce fut représentée la premiere fois à l'Hôtel d'Ussé, & la seconde fois à la Grange-Batteliere, dans une Salle plus spacieuse & sur un plus grand Théatre, où les personnes respectables qu'on vient de nommer assistérent aux deux représentations.

<sup>(\*)</sup> Cet Hôtel appartient aujourd'hui à M. Boullongne, Conseiller d'Etat, Intendant des Fi-

40

D'USSE, Je ne puis m'empâcher de rapporter ici un endroit du Prologue intitulé Gilloim, où l'on voit un joli portrait de Madame d'Usse. Gilloim vient se plaindre à Apollon d'avoir reçu un soufstlet: ce Dieu lui demande le nom de la personne qui le lui a donné; Gillotin, sans la nommer, lui en fait ainsi le portrait, en disant:

Agitons les ressorts de ma conception.

Là, figurez-vous, je vous prie,
Ce qu'on ne peut se figurer;
C'est un Papillon en surie,
Un tourbillon qui se sait admirer,
Un solide seger, un feu, des étincelles;
Des Roses & des Lys garnis de deux prumelles;
La douceur de Vénus, la sierté de Tarquin;
Le chans sédusteur des Syvennes;
L'éloquènce de Demosshenes;
La gemillesse d'Arlequim.
(APOLLON répond)
C'est Madame d'Uss...:

D'Ussé a composé quelques petites Piéces de Vers d'un asse bon goût; mais ce qui l'a fait connoître davantage en qualité de Poëte, est d'avoir remis au Théatre en 1704. la Tragédie de Cosroès, une des metheures de Rotrou, avec des corrections & des augmentations qui ont été approuvées du Public. Il a fait imprimer cette même année 1704. Paris, en un volume in-12. cette Piéce, avec l'ancienne à côté, & une Présace où il donne à Rotrou les éloges qui lui sont dâs: » Je n'ai, dit-il, d'autre mé» rite dans cet Ouvrage, que d'avoir reconnu les beautés dont » Cosroès est rempli, & d'avoir mieux enchassé cette pierre

» précieuse qu'elle n'étoit auparavant.

L'aveu de d'Ussé paroît trop modeste; car indépendamment de beaucoup de Vers qu'il a substitués à la place de ceux de Rotrou, les Stances qui ouvrent la premiere Scéne du quatriéme Acte sont entiérement de lui: nous nous contenterons d'en rapporter une.

> Fatale illusion, phantôme de grandeur, Eblouissant éclat dont brille une Couronne, Pourquoi, malgré moi-même, embrasez-vous mon cœur? Que ne me quittez-vous quand je vous abandonne? Cessez, homeurs, de me donner des loix; Vorre grandeur n'est qu'un passage, Que le Destin, toujours volage

> > Abat

D'USSÉ.

Abat & reléve à son choix : Et la pompe qui suit les Rois , N'est rien qu'un brillant esclavage.

Le grand Rousseau étoit en liaison d'amitié, & même de Poësse, avec d'Ussé, qu'il regardoit comme bon Poète; ce qu'il fait connoître par une de ses Lettres d'un stile badin, qu'il lui adresse (\*), & qui finit en ces termes:

» Vous n'aurez pour vos Vers qu'une petite Epigramme que » Madame d'Ussé croit qui est faite pour elle. C'est vous donner

» des fous-marqués pour des pistoles d'Espagne.

Cette Epigramme est la cinquiéme du second Livre, où il sait le portrait de cette Dame, en commençant par ces deux Vers:

> Quels font ces traits qui font craindre Calisse Plus qu'on ne craint Diane dans les Bois?

Il lui adresse aussi l'Ode IV. de son second Livre des Odes, dont voici les deux premiers Vers:

Esprit né pour servir d'exemple Aux cœurs de la vertu frappés....

L'Abbé Pellegrin lui donne de grandes louanges dans une longue Epître en vers, & quelques autres Poëtes l'ont célébré.

#### <del>\*</del>

#### CCCVIII.

#### ALAIN-RENÉ LE SAGE,

Né à Ruis en Bretagne vers l'an 1677. mort à Boulogne-sur-Mer en 1747.

Quoiqu'on connoisse peu de vers de le Sage, on ne peut lui resulter son entrée au Parnasse, pour tous les Ouvrages agréables qui sont sortis de sa plume, dont la plus grande partie doit être regardée comme des Poëmes en Prose.

Nous mettrons d'abord de ce nombre les Comédies qu'il a données au Théatre François. I. Turcaret, en cinq Actes, représentée en 1709, avec un grand succès, & qu'on revoit assez souvent avec la même satisfaction. II. Crispin, rival de son Mas-

<sup>(\*)</sup> Cette Lettre est la troisième dans la belle édition in 4°, des Œuvres de Rousseau, par M. Seguy, Tome III, page 275.

LE SAGE. tre, en un Acte, représentée en 1707. & qu'on remet quelquefois au Théatre. III. La Tontine, en un Acte, représentée en 1732.

IV. Le Point d'honneur, en trois Actes, en 1702. V. César des Ursins, en cinq Actes; (Dancour mit cette Comédie en vers, & la
donna au Théatre. V. Dom Félix de Mendoce, Com. en cinq Actes, qui n'a jamais été représentée. Ces trois dernieres Piéces sont
tirées & imitées des Auteurs Espagnols. Ces six Comédies ont été
réimprimées avec la critique de Turcaret par le Diable Boiteux,
chez Barrois fils, 2. vol. in-12. 1739.

Il a donné au Théatre Italien trois Comédies; sçavoir, Le Jeune Vieillard, La force de l'Amour, & L'Arbitre des Différends; celle-ci en trois Actes & un Prologue, représentée au mois

d'Avril 1725.

On ne donnera pas ici le catalogue des Ouvrages dont il a enrichi le Théatre de la Foire; ils sont remplis d'une bonne plai-santerie: mais ce qui a encore beaucoup contribué à sa réputation, sont les Ouvrages qu'il a tirés & imités des meilleurs Auteurs Espagnols; il connoissoit toute la force & toutes les graces de leur Langue; en voici le catalogue.

La Valife trouvée, avec les Lettres d'Aristenete. Histoire d'Estevanille, &c. tirée de l'Espanot, 2 vol. in-12. Le Diable Boiteux, 2 vol. in-12. Guzman d'Alfarache, 2 vol. in-12. Le Bachelier de Salamanque, in-12. Nouvelles Aventures de Don Quichote, 2 vol. in-12. Gilblas de Santilane, 4 vol. in-12. Mélange amusant de saillies d'esprit, & de traits historiques des plus frappans, in-12. Le tout imprimé à Paris.

La conversation de le Sage étoit fort agréable, quoiqu'il fût extrêmement sourd, & qu'il ne pût entendre qu'à l'aide d'un cornet qu'il portoit à son oreille; mais, comme c'étoit lui qui tenoit le plus long-tems la parole, il y avoit beaucoup à prositer. Il passoit volontiers une grande partie des après-dînées dans un Cassé vers le haut de la rue S. Jacques, où quelques personnes d'esprit & de Lettres se rassembloient.

Deux où trois ans avant sa mort, il se retira à Boulogne, chez M. son sils, Chanoine de la Cathédrale: il eut quelque chagrin d'avoir và son autre sils prendre la prosession de Comédien sous le nom de Montmenil; mais l'on peut dire que c'étoit un home de très-bonnes mœurs, & qui remplissoit très-bien ses solles dans le Tragique, & sur-tout dans le Comique; il mourut quelque tems avant que son pere quittât Paris pour aller à Boulogne.

## THE STATE ST

#### ANTOINE DANCHET,

Né en 1671. à Riom en Auvergne, reçli à l'Académie des Belles-Lettres en 1705. & à l'Académie Françoise en 1712. mort à Paris le 20. Février 1748. dans la soixante-dix-neuvième année de son âge, inhumé à S. Germain l'Auxerrois. (Poète François.)

Danchet fit ses études à Paris, au Collége de Louis le Grand, & ne tarda pas à faire connoître son érudition, & sur-tout son génie pour la Poësie; car dans son année de Rhétorique il composa un Poëme Latin sur la prise de Mons (\*) par Louis XIV en 1691. la même année que celle de Nice; ce Poëme sur imprimé: il sit encore quelques Vers Latins qui lui firent honneur; mais étant entré dans le grand monde, il se livra tout entier à la Poësie Françoise.

Le genre dramatique fut celui auquel il s'attacha davantage, comme on le connoît par le grand nombre de Piéces qu'il a don-

nées au Théatre de l'Opera & au Théatre François.

Nous commencerons à donner le catalogue de ses Piéces Lyriques pour l'Opera, où l'on peut dire qu'il s'est le plus distingué.

I. Hésione, Tragédie en cinq Actes, musique de Campra, représentée en 1700. II. Aréthuse, Ballet en trois Entrées, 1701. III. Fragmens de M. de Lully, Ballet en quatre Entrées, 1702. IV. Tancrede, Tragédie en cinq Actes, 1702. V. Télemaque, Fragmens des Modernes, Tragédie en cinq Actes, 1704. VI. Alcine, Tragédie en cinq Actes, 1704. VII. Les Fêtes Vénitiennes, Ballet en plusieurs Entrées, 1710. VIII. Idomenée, Tragédie en cinq Actes, 1712. IX. Les Amours de Mars & de Vénus, Ballet en trois Entrées, 1712. X. Télephe, Trag. en cinq Actes, 1713. XI. Camille, Trag. en cinq Actes, 1717. XII. Achille & Déidamie, Tragédie en cinq Actes, 1735. Tous ces Opera ont leur Prologue, & ont été mis en musique par le célébre Campra : nous avons marqué à l'article de ce Musicien, que lui & Danchet voulurent rendre hommage à Lully & à Quinault, en faisant paroître dans la décoration du Prologue de l'Opera d'Achille & Déidamie les Statues de ces deux hommes fameux, aux-

<sup>(\*)</sup> Epicinium Ludovico Magno, expugnatis in Hannonia montibus, & capta in Pedemontio Nicea, anno 1691.

DANCHET, quels la Gloire adresse & chante des Vers pour leur assurer l'immortalité. (Voyez page 21.) On doit joindre à ces douze Opera les paroles de trois Divertissemens; le premier intitulé Vénus, le second Apollon & Daphné, & le troisséme Diane.

Danchet a donné au Théatre François quatre Tragédies; celle de Cirus, représentée en 1706. Les Tyndarides, en 1708. Les Héraclides, en 1719. Nitétis, en 1723. elle sut imprimée en 1724. in-8°. avec une belle Epître Dédicatoire au Roi, d'en-

viron cent Vers, & une Préface très-curieuse.

On a encore de cet Auteur quelques Poësies diverses, comme des Odes, des Cantates, des Epîtres, &c. le tout rassemblé après sa mort dans une édition faite avec soin en quatre volumes in-8°.

chez Grangé, au Palais, & Compagnie, 1751.

Danchet eut l'honneur de haranguer le Roi, à la tête de l'Académie Françoise, en étant pour lors Directeur. Il obtint plusieurs pensions de Sa Majesté; une sur le Trésor Royal, une à l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, & celle qui est attachée

à la place qu'il occupoit à la Bibliothéque du Roi.

Il étoit d'un caractére liant; ami généreux, défintéressé, exact à ses devoirs, & fort laborieux: enfin, ce qui fait l'éloge de son cœur, c'est qu'étant Poëte par goûs & comme par étet, il a toujours eu beaucoup d'aversion pour la satyre, quoiqu'il ait été souvent blessé des traits de la malignité. Il recommandoit sur-tout aux jeunes Auteurs qui alloient le consulter, de respecter les talens, & de rélister à la tentation de médire. Pour détourner un jeune Poëte qui commençoit à jouir d'une grande réputation, & qui lui paroissoit avoir quelque penchant à la satyre, il lui conta une aventure au sujet d'une Epigramme qu'il avoit saite pour sa défense, qui lui causa autant de douleur & de chagrin que s'il avoit reçû des coups de bâton; car ce sont les termes dont il se servit avec le jeune Poëte, en la lui racontant; je crois qu'on me sçaura gré de rapporter ici cette Epigramme; elle étoit en réponse de celle que l'Abbé Abeille avoit faite contre sa Tragédie des Tyndarides. La voici.

Pour déchirer les Tyndarides;
Abeille fillonnant son from de mille rides;
Lance sur eux ses traits divers:
Ce Poète n'est pas un homme du vulgaire;
Et vous vous souvenez sans doute de ses Vers;
Ma foi, s'il m'en souvient, il ne m'en souvient guére;

Pour

Pour faire entendre le sens de cette Epigramme, il faut savoir danchet. que l'Abbé Abeille étoit assez laid, mais avec une physionomie spirituelle & riante; plusseurs rides placées sur son vilage, étoient en mouvement quand il parloit avec quelque vivacité; & le tout ensemble convenoit parlaitement aux historiettes & saillies plaifantes qu'il débitoit d'une maniere agréable. A la premiere représentation de sa Tragédie d'Argélie (\*), vers le milieu de la Piéce, deux Princesses paroissent sur la Scéne; la premiere dit ce Vers,

Ma fœur , vous souvient-il du feu Roi notre pere ?

La feconde ayant tardé à répondre, un plaisant du parterre déclama pompeusement le Vers suivant de la Comédie de Jodelet, Prince,

Ma foi, s'il m'en souvient, il ne m'en souvient guére.

ce qui causa des rires & des huées si grandes qu'il ne sut pas possible de continuer la Piéce, qui ne sut pas jouée depuis.

Quelque tems après (dit Danchet) que ce trait de satire me sut échappé, une compagnie aimable de Dames & de Messieurs me fit l'honneur de me proposer de me mener à Dieppe voir la mer; ce que j'acceptai volontiers : on partit, & l'on arriva à Rouen où l'on séjourna trois jours; le second, je sus sur le soir me promener au vieux Château, situé sur le bord de la Seine, où sont quelques allées d'arbres fort agréables; c'est un enclos assez spacieux qui renferme le logement du Gouverneur de la Ville, où étoit pour lors Monsieur le Duc de Luxembourg, Gouverneur de la Normandie, que suivoit l'Abbé Abeille comme Secretaire de la Province. Me promenant sur une terrasse en forme de rempart qui regne sur la Seine, j'apperçus l'Abbé qui accourut à moi, m'embrassa, & me fit mille amitiés; à peine me donnat'il le tems de me reconnoître, qu'il me mena dans un grand sallon où plusieurs Dames & Gentilshommes faisoient leur cour à M. de Luxembourg : il me présenta à ce Seigneur, faisant de moi de grands éloges dont j'étois tout confus & interdit, ne pouvant faire que de profondes révérences. Je fus invité à souper, dont je ne pus me défendre : l'heure étant venue, l'Abbé me plaça à table à côté de lui, & eut grand soin de me servir de tout ce qu'il y avoit de plus délicat ; il continua à dire bien des choses obligeantes en ma faveur, & presque tout le repas se passa à parler

<sup>(\*)</sup> Voyez l'Ordre Chronologique des Poetes & des Musiciens, article Abeille, pag. 164.

DANCHET, avantageusement de mon caractère & de mes Ouvrages ; à peine pouvois-je répondre quatre mots à tant de louanges qu'on me prodiguoit, ni même manger des mets délicieux qu'on me servoit en profusion. Enfin le souper finit, chacun se retira, & l'heureux moment arriva de fortir d'un si grand embarras; cependant l'Abbé voulut encore me reconduire jusqu'à la porte du vieux Palais, en traversant une grande cour ou esplanade. Il me donna même un domestique pour me remener à mon Hôtellerie: je n'y fus pas plûtôt arrivé que je me couchai, mais j'étois si agité de tout ce qui venoit de m'arriver, qu'il ne me fut pas possible de fermer l'œil un moment de la nuit. Je restai au milieu d'une compagnie des plus aimables, pendant trois ou quatre jours, triste & rêveur, dont elle s'apperçut très-aisément : il fallut enfin lui en dire la cause; & après en avoir fait le récit, je m'écriai : Ah! mon cher Abbé, que j'ai de regrets & de remords! Que vous m'avez bien puni de mon Epigramme! Me voilà corrigé à perpétuité de la Satire.

Voilà une bonne leçon pour guérir du penchant qu'on a à la

satire, & pour apprendre à s'en venger noblement.

Le portrait de Danchet a été gravé par le sieur Petit, dans la suite des Hommes Illustres, avec ces Vers:

Si I homeur de briller au Théatre Lyrique, Si des succès heureux sur la Scéne Tragique, DANCHET, affranchissient de l'éternelle muis, On re verroit jouir encore de la vie, Et joindre le bon caux aue le bel esprit, Qui ne se trouve pas toujours de compagnie.

M. Fréron, dans son année littéraire 1754. nous a donné un juste éloge de Danchet, & quelques anecdores curieuses sur sa vie.

#### 

#### CCCX

#### HENRI RICHER.

Né au Bourg de Longueil en Normandie, dans le Pays de Caux, mort à Paris le 12. Mars 1748. dans la soixante-troisième année de son âge, inhumé en l'Eglise Paroissiale de Saint Benoît. (Poète François.)

Après avoir fait ses premieres études avec application, ses pa-

rens, qui le destinoient au Barreau, le firent étudier en Droit. RICHER. Quoique son goût le portât naturellement à la littérature, il eut la complaisance de se faire recevoir Avocat; mais peu de tems après il quitta se patrie & sa prosession, & vint à Paris pour y persectionner ses talens. Maître alors de lui-même, il se livra tout entier à l'étude des Belles-Lettres, & sur-tout de la Poesse, & elles devigrent se principale & même son unique occupation.

Il eut l'honneur de présenter au Roi le premier de ses travaux : c'étoit une traduction en vers des Eglogues de Virgile, qu'il fit imprimer en 1717, avec le Latin à côté : il l'accompagna de quelques Eglogues de son invention, & d'autres Poesses dans le genre pastoral : il en donna une seconde édition imprimée chez Ganeau en 1736. L'Auteur l'augmenta de nouvelles Piéces de sa saçon, & mit à la tête de cette édition une Vie de Virgile, remplie de recherches très-curieuses.

En 1723. il publia une Traduction en vers des buit premieres Héroïdes d'Ovide, avec les réponses d'Hypolite à Phédre, & de Protésilas à Laodamie: il y joignit quelques nouvelles Eglogues, des Élégies, & buit Cantates, dont quelques-unes ont été mises en musique; le tout imprimé à Paris chez Étienne Ganeau 1723.

Il donna en 1729, un Recueil de Fables, imprime chez le même Libraire, & depuis chez la veuve Pissot, Quai de Conti, 1744. Cet Quyrage est dédié à S. A. S. Monseigneur le Comte de la Marche, depuis Prince de Conti, avec une jolie Fable adressée à ce jeune Prince. Ce Recueil de Fables est aussi précédé de la Vie d'Esope, tirée de Plutarque & d'aurres Auteurs. Richer a publié encore une troisséeme édition de ses Fables, augmentée de plusieurs autres.

Îl fit représenter sa Tragédie de Sabinus & Eponine en 1734. imprimée en 1735. chez Prault pere. Après plusieurs représentations sur le Théatre François, elle parut avec applaudissement à la Cour. Cette Pièce a été fort goûtée en Hollande; elle a été traduite dans la Langue du pays, & long-tems jouée sur le Théatre d'Amsterdam.

Richer a fait imprimer en 1745, chez Barrois à Paris, une autre Tragédie de sa composition, intitulée Coriolan, qu'on lit avec plaisir. En 1746, il mit au jour une Vie de Mécène, avec des notes savantes, qui annoncent également l'érudition de l'Auteur, & la justesse de sa critique : il a dédié cet Ouvrage à Monsieur le Duc de Valentinois. Il songeoir à donner encore la Vie de

RICHER. Scipion l'Affricain, sur lequel il avoit fait des recherches considérables, Torsqu'il sut attaqué d'une fluxion de poitrine qui le mit au tombeau; elle fut causée par les mouvemens trop viss & trop fréquens qu'il se donna pendant le mois de Février 1748. en allant chez son Imprimeur corriger la troisiéme édition de ses Fables, augmentée d'un grand nombre d'autres qui n'avoient pas encore paru. Elle contient 260. Fables divisées en douze Livres. Revenant de corriger la derniere feuille de tout l'Ouvrage, il se mit au lit, & mourut quelques jours après. On ne doit pas douter que cette édition ne soit faite avec beaucoup de soin, & bien exécutée; elle est en petit format in-16. imprimée chez Barrois, Quai des Augustins, Paris, 1748.

On trouve dans les Fables de Richer des images riantes, des peintures variées, des sujets heureux & souvent nouveaux; & on doit peut-être le regarder comme le Poëte qui a le plus approché de La Fontaine, par l'aimable simplicité de narrer, & par la quantité de Fables qu'il a données : mais il faut convenir

que celles de la Motte sont plus ingénieuses.

Je compte qu'on ne me saura pas mauvais gré de rapporter une Fable de Richer, où il me fait beaucoup d'honneur, & qui intéresse le Parnasse François; c'est la quatorziéme du dixiéme Livre.

#### APOLLON ET LE PARNASSE

Vous m'avez donc abandonné, Dit le Parnasse de la Gréce Au Dieu des Vers ? Autrefois couronné De mes lauriers, la Lyre enchanteresse, Que vous faissez entendre dans ces lieux, Rendoit les autres Monts de ma gloire envieux. Pérois le rendez-vous des Esprits les plus rares: C'étoit sur mes côteaux chéris Que vous dictiez les célébres Ecrits Des Homeres & des Pindares: Mais, hélas, tout a bien changé; Vous étes disparu. Des Muses négligé, Je n'entens que des cris barbares; En proye à des Peuples grossiers, Dont la stupide erreur dédaigne mes lauriers : La Férocité, l'Ignorance, Profanent mes côteaux & le sacré Vallon. Quels climats fortunes, & divin Apollon! Jouissent de votre présence? Avez-vous pour toujours délaisse les Mortels?

#### DES POETES ET DES MUSICIENS.

RICHER.

49

Non, lui répond le Dieu. Sur les bords de la Seine, Pai des Temples & des Autels: Et ses eaux sont mon Hippocrêne. Chez un Peuple poli f'ai fixé mon sejour. Paris, aujourd'hui la patrie De Melpoméne & de Thalie, Est l'endroit où je tiens ma Cour; Là, divers monumens, élevés à ma gloire.

Sont consacrés au Temple de Mémoire : Un Mont (\*) par Titon inventé, Un Mont forme sur ton modéle, Du cizeau, chef-d'œuvre vanté.

Des Poëtes François rend la troupe immortelle.

Les climats où regnent la Paix, Les Graces & la Politesse, Voilà les lieux où je me plais. Trifte Parnasse de la Gréce, Je t'abandonne pour jamais,

Pour faire un honneur bien distingué à la mémoire de Richer. je vais rapporter encore ici la Fable du Solitaire & de l'Importun; elle fut si fort du goût de M. LE DAUPHIN, qu'il la fit placer bien écrite dans son cabinet : la voici; c'est la seconde du huitiéme Livre.

> Un Philosophe, au retour du printems, Se promenant seul dans les champs. S'entretenoit avec lui-même; Il prenoit un plaisir extrême A méditer sur les objets divers Qu'offroit à ses yeux la nature, Simple en ces lieux, & fans parure: Vallons , côteaux , feuillages verds , Occupoient son esprit. Un quidam d'aventure Homme fort desœuvré , crut que , semblable à lui Ce Solitaire étoit rongé d'ennui. Je viens vous tenir compagnie; Dit-il , en l'abordant ; c'est une trifte vie Que d'être seul : ces champêtres objets, Les prez , les arbres sont muets : Oui, pour vous, répondit le sage, Mais pour moi ces objets ont chacun leur langage Soyez détrompé sur ce point. Vous me forcez à vous le dire; Si je suis feul ici , beau sire , C'est depuis que vous m'avez joint:

Richer répondit à l'honneur que ce Prince lui avoit fait, en (\*) Le Parnasse François exécuté en bronze, & dédié au Roi par M. Titon du Tillet.

RICHER, lui adressant la Fable qui suit celle-ci, intitulée le Laurier & l'Olivier.

Richer avoit dans le caractére un fond de bonté qui se répandoit sur toute sa personne, une modessie sans affectation, une candeur digne des premiers tems : sous l'extérieur le plus uni, il possédoit les connoissances les plus relevées, & il joignoit à beaucoup de sagacité, de finesse & d'esprit, une simplicité de mœurs peu commune : il avoit par-dessus tout une philosophie douce, facile, aimable, communicative, telle ensin que les Lettres devroient la donner, mais qu'elles ne donnent pas toujours.

M. l'Abbé de Garnier, Docteur en Théologie, & premier Géographe du Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, homme de beaucoup d'érudition, a confacré à Richer, son ancien ami, un très-bel éloge, dans une longue inscription latine en stile lapidaire, où il fait connoître son caractére & ses Ouvrages, tels qu'on les vient de marquer avec un peu plus d'étendue.

#### 

#### C C C X I.

#### ESPRIT-JEAN DE ROME, S'. D'ARDENE,

Né à Marseille le 3. Mars 1684. associé à l'Académie de cette même Ville, où il est mort d'un catarre suffocant le 27. Mars 1748. inhumé dans l'Eglise S. Martin, sa Paroisse. (Poète François.)

Il aima les Belles-Lettres, & s'y confacra tout entier dès qu'il fut en état de les connoître. Son séjour à Paris, & le commerce des savans & des beaux-esprits, tels que Mª, de Fontenelle, Danchet & Dubos, achevérent de persectionner son goût. Les Prix qu'il a remportés aux Jeux Floraux, à Pau & à Marseille, sur disférens sujets & en tout genre d'écrire, sont une preuve de ses talens.

M. de la Visclede, Secretaire perpétuel de l'Académie Royale des Belles-Lettres de Marseille, depuis sa fondation par M. le Maréchal Duc de Villars, en 1726, cet illustre Académicien si estimé par son caractère & par ses Ouvrages, & couronné tant de sois dans les différentes Académies du Royaume, étoit l'ami intime de d'Ardene: il lui écrivit en 1727, une lettre à Paris, où il faisoit sa résidence, par laquelle il lui marquoit qu'il y avoit une place vacante à l'Académie de Marseille, qu'on lui accorde-

roit s'il la demandoit. Le modeste Auteur répondit à son ami, DARDENE. qu'il se croiroit très-honoré de cette place, mais que, comme son dessein étoit de faire un long séjour à Paris, il seroit très-flatté que l'Académie voulût l'associer en qualité de correspondant; ce qui lui sut accordé la même année, d'une commune voix.

Quelque tems avant sa mort, d'Ardene publia un Recueil de 50. Fables, précédées d'un Difcours fort étendu sur ce genre d'écrire: ce Recueil a été imprimé à Paris, chez Lottin & Ballard

en 1747.

Dans le Discours préliminaire de d'Ardene sur la Fable, on trouve tout ce qu'on en peut dire de mieux réstéchi, de plus vrai & de plus judicieux, & l'on y trouve encore du neuf, quoique M. de la Motte semblât avoir épuisé la matière. Outre les cinquante Fables qui sont contenues dans le Recueil dont nous venons de parler, d'Ardene en a laissé un beaucoup plus grand nombre de manuscrites, que le Public verroit avec plaisir. Il a composé aussi une Comédie en vers & en trois Actes, intitulée le Nouvellisse, qui n'a point été imprimée. La personne entre les mains de qui sont ses Manuscrits, se disposé à les publice.

Si cet Auteur étoit estimable par les talens de l'esprit, il l'étoit encore plus par les qualités du cœur: rien n'égaloit les charmes de sa conversation, sa politesse & la douceur de son caractère, que son excessive modessie. Il s'étoit reriré dans sa Patrie quelques années avant sa mort, où il vivoit dans les exercices continuels d'une Philosophie Chrétienne & d'une piété solide. M'. Guis, son ami, & qui a passé avec lui les six derniers mois de sa vie, a composé l'Epitaphe suivante, pour honorer la mémoire de ce cher désunt.

Les Parques à la Terre ont enlevé D'ARDENE; C'est lei son tombeau. Rival de La Fontaine, Il a, par ses talens, égalé ces Auteur: Comme lui, naif, simple, & plein de modessie. Mais plus heureux que lui, nul écart, nulle erreur, N'ont terni l'éclar de sa vie. Les Graces, à l'envi, somérent son génie, La Sagesse forma son cœur.

M. d'Ardene, actuellement Supérieur de la Maison de l'Oratoire de Marseille, frere de celui dont nous saisons l'éloge, a hérité de ses talens, de son esprit, & de toutes ses vertus : on conD'ARDENE. noît déja son mérite littéraire par des Ouvrages qu'il a mis au jour; on en imprime un qui fera honneur à ses recherches, à sa capacité, & à l'étendue de ses lumieres.

# . C C C X I I. D E L A U N A Y.

N'étant pas sûr du tems de sa mort, j'ai cru devoir le placer après l'article précédent de Rome d'Ardene, son confrere sabulisse. Comme je suis peu instruit de ce qui regarde tout le cours de sa vie, j'en rapporterai seulement deux ou trois anecdotes.

De Launay étoit Parissen; il remplaça Palaprat (\*) dans la place de Secrétaire des commandemens de M. le Prince de Vendôme, Grand Prieur de France, qui venoit de se démettre de cette dignité en faveur de M. le Chevalier d'Orléans. On peut bien juger que ce Secrétariat n'occupoit pas beaucoup de Launay auprès d'un Prince spirituel, qui, après avoir commandé dans nos Armées, & rempli ses devoirs dans l'Ordre de Malthe, menoit une vie tranquille, voluptueuse, & passoit ordinairement à table une partie de la nuit, au milieu de mets délicieux, d'excellens vins, & d'une compagnie choisie : de Launay en faisoit les honneurs, avoit soin d'y servir les convives, & de les entretenir de propos agréables : aussi étoit-ce son principal emploi ; car s'il arrivoit quelquefois, mais bien rarement, qu'il crût pouvoir se coucher de meilleure heure, & manquer à ses fonctions du soupé, le Prince envoyoit le réveiller, & le faisoit venir à table, en lui disant : Tu dois savoir que je t'ai pris plûtôt pour boire & animer les plaisirs de ma Table, que pour écrire mes Lettres. Effectivement il s'en acquittoit très-bien.

Je me suis trouvé deux sois dans des compagnies aimables, dont il saisoit un des plus grands amusemens par sa conversation vive & pleine de saillies, & en récitant quelques jolis Vers de sa composition, dont la plus grande partie a été imprimée, sur-tout ses Fables; il en donna un Recueil en 1733. imprimé chez le Breton sils, Paris, Quai des Augustins: ce Recueil commence par une Comédie en un Acte, intitulée la Vérité Fabulisse, qui

<sup>(\*)</sup> On a mis un article de Palapras dans l'Ordre Chronologique des Poëtes & des Musiciens, page 579.

fut représentée avec succès sur notre Théatre Italien en 173 1. aussi DE LAUNAY. la Demoiselle Silvia, cette Actrice si naturelle & si célébre, y jouoit-elle le rôle de la Vérité, & ne quittoit point le Théatre pendant tout le cours de la Piéce. Plusieurs personnes d'un caractère différent, jusqu'à Arlequin qui y jouoit le rôle de Gafcon, y viennent consulter la Vérité: elle leur donne d'excellens avis, accompagnés de Fables qui conviennent au fujet. Le Dialogue de cette Comédie est en prose. Cette Comédie est suivie dans ce Recueil de 1733. de cinquante autres Fables qu'on lit avec plaisir, & qui donnent aussi à son Auteur une entrée sur le Parnasse, de même qu'une seconde Comédie intitulée le Paresseux, en vers & en un Acte, représentée le 28. Avril 1733. sur le Théatre François, & imprimée avec une Préface, volume in-8°, chez le Breton, la même année.

#### CCCXIII.

#### ANDRÉ-CARDINAL DESTOUCHES.

Parisien, né en Avril 1672. Surintendant de la Musique du Roi, mort à Paris le 3. Février 1749. dans la soixante-dix-septiéme année de son age , inhumé à S. Roch , sa Paroisse.

Destouches, après avoir fait toutes ses études au Collège des Jésuites à Paris, où il se sit considérer des RR. PP. eut quelque vocation d'entrer dans la Société; mais avant de s'y engager, il voulut accompagner le Pere Tachard à Siam, où il faisoit un second voyage en 1688. pour y reconduire les trois Ambassadeurs que leur Roi avoit envoyés au Roi Louis XIV. Il s'embarqua donc pour ce long voyage où sa curiosité l'engageoit. De retour en France, sa vocation changea pour prendre le parti des armes. Il entra en 1692. dans la seconde Compagnie des Mousquetaires du Roi, & suivit Sa Majesté pendant la Campagne du fameux Siége de Namur; il continua d'y servir jusqu'en 1696. Ce fut pendant ce tems-là qu'il sentit les talens qu'il avoit pour la Musique : deux ou trois de ses camarades, qui composoient de jolis vers très-propres pour être mis en musique, entre lesquels Morfontaine (\*), Gentilhomme de Brie, excelloit, les firent éclore.

<sup>(\*)</sup> Morfontaine a fourni une bonne partie des paroles des quatre premiers Livres ou Recueils des trente-quatre des airs à une, deux & trois parties, que de Bouffet a donnés pendant trente-quatre anç

DESTOUCHES.

Destouches ayant donc eu quelques-uns de ces jolis vers. les mit en musique, qui plut beaucoup; ce qui lui fit connoître davantage ses heureux talens. Avant de passer à ses grands Ouvrages, je dirai un mot de Duomeni, un de ses camarades Mousquetaires, homme extrêmement aimable, qui jouoit admirablement bien de la Guittare, dont il accompagnoit avec un grand goût plusieurs petites chansons tendres, gaies, & quelques-unes un peu grivoises, qui passoient à la faveur de l'accompagnement. On peut bien croire que ces Messieurs Poëtes & Musiciens faisoient grand plaisir, pendant la campagne, à la belle Jeunesse de de ce Corps brillant; mais pour le tems qu'ils restoient à Paris, ils étoient réservés pour les amateurs de Poësse, & sur-tout de celle qu'on mettoit en musique. Il n'y avoit point de bonnes maisons où Destouches & Duomeni ne fussent souhaités, & c'étoit un grand régal de pouvoir les avoir, par rapport à leurs talens & à leur commerce poli & agréable.

Destouches, en 1696. quitta le service, sentant les grands talens qu'il avoit pour la Musique, & cherchant à contribuer au plaisir du Roi, qui avoit entendu parler de sa facilité à composer de jolis airs: pour cet effet, il se livra tout entier à son art; & pour en apprendre les regles & le fond de la composition, il eut recours au célébre Campra, Maître de la Musique de la Métropole de Paris, qui travailloit pour lors furtivement au Ballet de l'Europe Galante. La Motte qui étoit auteur des paroles de cet admirable Ballet, se trouvoit quelquesois chez Campra dans le même tems que Destouches; ce qui lia amitié entr'eux. Campra étoit si satisfait de l'excellent goût que son Eléve avoit pour la Musique vocale, qu'il lui donna trois airs à composer dans son Ballet, celui de Paisibles lieux, agréable retraite, dans le premier Acte; celui de Nuit, soyez fidelle, l'Amour ne révelle ses secrets qu'à vous, Acte II. & celui de Mes yeux, ne pourrez-vous jamais forcer mon vainqueur à se rendre? Acte IV. Ces trois airs furent applaudis comme cet admirable Ballet.

La Motte connoissant les talens heureux de Destouches, composa pour lui les paroles charmantes de la Pastorale Héroïque d'Isse (\*); il la mit en musique, & en état d'être chantée avec les Chœurs & tous les airs de Violons, devant le Roi, au mois

nées consceutives. (Voyez article de Bousse, pag. 603.) Morsontaine avoit donns à Marchand, ce cé-lèbre Organisse, les paroles de l'Opera de Pyrame & Thiisé, qui n'a pas été achevé d'être mis en mu-sque. (Voyez article Marchand, pag. 648.) (\*) Cette Passorale n'étoit pour lors qu'en trois Aces, & ce ne sut qu'en 1708, qu'on la donna en cins sur le Théatre de l'Opera.

de Septembre 1698. à Trianon: Sa Majesté & toute sa Cour en DESTOUCHES. furent extrêmement satisfaites; Elle le gratisa même d'une bourse de deux cens louis, en lui disant que c'étoit un commencement de lui marquer sa satisfaction, l'assurant que depuis Lully aucune Musique ne lui avoit sait tant de plaisir que la sienne.

La Musique Italienne, & sur-tout les Sonates, commencerent à se faire connoître en France: le Roi qui en avoit entendu quelques-unes exécutées par de grands Violons d'Italie, lui dit que cette Musique ne lui avoit pas sait un plaisir bien sensible; ce qui r'est pas surprenant, l'oreille ne pouvant pas se faire tout d'un coup à une Musique différente de la nôtre; sur quoi j'ai mis une longue note dans le premier Supplément de cet Ordre Chronologique (page 755) à l'article de Desmarets, Musicien, qui peut avoir

la curiolité.

Je rapporterai encore une anecdote qui fit beaucoup d'honneur à Destouches, par une répartie bien spirituelle de MADAME, femme de Monsieur le Duc d'Orléans, frere unique du ROI: la voici. Quelques jours après que la Pastorale d'Issé fut chantée à la Cour, & dont cette Princesse avoit été très-satisfaite, Destouches fut à son dîné saire sa cour; elle lui témoigna le plaisir que son Opera lui avoit fait : quelques Seigneurs qui étoient préfens ne manquérent pas de lui en faire compliment; il y en eut un qui fit remarquer que depuis deux jours le tems étoit trèsobscur, & que le Soleil n'avoit point paru; sur quoi MADAME répartit dans le moment, c'est qu'il est avec Isse. On sçait que dans cet Opera Apollon, qui est regardé comme le Soleil, veut se faire aimer d'Issé, déguisé en Berger, sous le nom de Philémon, qui, voyant ses desirs accomplis, se fait connoître pour Apollon, & paroît dans toute sa splendeur, dans une sête magnifique qu'il donne à Issé, qui est transportée de sa conquête.

Destouches, animé par toutes les louanges que la Cour & la Ville lui donnoient sur son premier Opera, ayant un génie aussi heureux & aussi sécond, ne tarda pas à donner deux autres Opera l'année suivante de celui d'Issé qui sut le premier: on les représenta en 1699. sur le Théatre de l'Opera. II. Amadis de Gréce; Tragédie en cinq Actes, qui sut chantée & exécutée la même année par la Musique du Roi à Fontainebleau, dans la grande Gallerie des Cerss, devant Monseigneur Le Dauphin & toute la Cour; & l'année suivante 1700. on y exécuta de même III. Marthésie, Tragédie en cinq Actes. IV. Omphale, Trag. en cinq

56

DESTOUCHES. Actes, représentée en 1701. V. Le Carnaval & la Folie, Comédie-Ballet en quatre Actes, représentée en 1704. (Les paroles de ces cinq Opera sont de la Motte.) VI. Callirhoé, Trag. en cinq Actes, paroles de M. Roy, Chevalier de l'Ordre de S. Michel, aujourd'hui vivant, représentée en 1712. VII. Télémaque, Trag. en cinq Actes, paroles de Pellegrin, représentée en 1714. VIII. Sémiramis, Trag. en cinq Actes, paroles de M. Roy, représentée en 1718. IX. Les Elémens, Ballet où le Roi dansa, représentée en 1718. IX. Les Elémens, Ballet où le Roi dansa, représentée en 1720. au Château des Thuilleries, & ensuite au Théatre de l'Opera, en quatre Actes, paroles du même; la Mussique du Prologue est de Lalande, Surintendant de la Mussique du Roi, dont on trouve un article très-curieux dans l'Ordre Chronologique des Poëtes & des Musiciens, page 612. X. Les Stratagêmes de l'Amour, Ballet en quatre Entrées, paroles du même, représentée en 1726. Tous ces Opera ont leur Prologue.

Destouches a encore composé d'autres Ouvrages de Musique, tels que la Cantate d'Enone & celle de Semelé, qui ont été gravées. J'ai entendu encore quelques morceaux de symphonie de sa composition, qui mériteroient d'être aussi gravés, entr'autres un Carillon à trois & quatre parties. dont la premiere est sur l'air de ces paroles si connues, Orléans, Baujanci, Notre-Dame de

Cléri, Vendôme, qui fait un effet extrêmement agréable.

Quelques critiques trouvent que ses chants pourroient être plus variés, & lui reprochent un peu trop de monotonie; mais tous les bons connoisseurs le mettent avec juste raison au rang de nos plus grands Musciens. Ses travaux continuels pendant plus de cinquante ans, méritoient bien d'être récompensés; aussi a-t-il rempli la place de Surintendant de la Musique du Roi plus de vingt années, avant celle d'Inspecteur Général de l'Académie Royale de Musique, avec une pension de quatre mille livres, dont il a joui jusqu'à sa mort.

Il a laissé une fille de son mariage, Dame d'esprit & de mérite, mariée à M. de Nicolaï, de l'Académie des Inscriptions & Belles-

Lettres de Paris.

#### 

#### CCCXIV.

#### NICOLAS CLAIRAMBAULT,

Parissen, Organiste du Roi, de l'Eglise Royale de Saint Cyr, & de l'Eglise Paroisssale de S. Sulpice, mort à Paris le 26. Octobre 1749. dans la soixante-douzième année de son âge, inhumé à S. Sulpice.

Clairambault s'est fait connoître par la savante maniere dont il touchoit l'Orgue; mais ce qui a contribué le plus à sa réputation, c'est le talent merveilleux qu'il avoit pour la musique des Cantates, 'où il excelloit; il eut l'honneur d'en faire chanter devant Louis XIV. que Sa Majesté entendit avec plaisir : ce Prince lui sit donner les paroles de plusieurs Cantates qu'il, mit en musique, & qui furent exécutées dans l'appartement de Madame de Maintenon: ce sont celles qui composent le troisième Livre de son Recueil. Le Roi en sut très-satisfait; & le nomma Surintendant des Concerts particuliers de Madame de Maintenon.

Les Cantates de Clairambault sont distribuées en cinq Livres, contenant chacun six ou sept Cantates, dont quelques unes à deux & même à trois voix, avec symphonie: outre ces cinq Livres, on en à gravé quelques autres pour des sêtes particulieres.

Ce Musicien s'est distingué aussi par des Motets à grands chœurs. Il a encore composé les chants nouveaux de l'Office de S. Cyr, & a donné un Livre de Piéces pour l'Orgue. Il a laissé deux sils qui remplissent avec distinction les places d'Organiste qu'il occupoit.

ないとなるとんなるとんなるといるのかといるないとんないとんないとんないとん

#### CCCXV.

### LINANT,

Né à Rouen, mort à Paris le 11. Décembre 1749. âgé de quarantecinq ans. (Poëte François.)

Il fit de bonnes études dans sa patrie, & il s'attacha particuliément à la Poësse noble & relevée, où il eut quelques succès ; il remporta trois sois le Prix de l'Académie Françoise; en 1739. LINANT. 1741. & 1744. Le dernier qui le couronna, dont le sujet étoit Les progrès de la Comédie sous le Régne de Louis XIV. lui mérita la permission de faire un compliment public à cette Compagnie. Cet Auteur avoit encore concouru une quatriéme sois pour le Prix de l'année 1745. sur la perfession des Jardins sous le Régne de Louis XIV. mais l'Académie Françoise ne jugea pas à propos d'adjuger le Prix à aucun des Auteurs qui avoient travaillé sur ce sujet : cependant plusieurs connoisseurs ont été assez contens de la maniere dont Linant l'avoit rendu; & M. Fréron, dans ses Opuscules, Tome II. pag. 83 & 84, en rapporte quelques vers très-heureux.

Ce Poëte a composé aussi pour le Théatre, qu'il entendoit assez bien; mais il avoit plus de goût que de génie: sa versification est souvent très-soible. La Tragédie d'Alzaïde, qu'il donna le 13. Décembre 1745. & qui eut six représentations, a quelques beaux endroits; celle de Vanda, Reine de Pologne, qu'il sit parostre en 1747. est tout ensemble & romanesque & mal écrite; aussi nett-elle jouée qu'une fois. Cet Auteur a fait encore des Odes, des Epîtres, & la Présace de l'édition de la Henriade de 1739. M. de Voltaire étoit quelque chose de plus que son protecteur; il étoit son ami, & lui a rendu des services que Linant a eu la gé-

nérosité de publicr dans ses Vers.

Linant fut long-tems Gouverneur de M. de Chasteldom, fils de M. Hébert, ancien Introducteur des Ambassadeurs, qui a composé quelques petits Ouvrages qui font connoître qu'il avoit des talens affez heureux. Ce Poëte avoit beaucoup de probité & de philosophie: il préféroit un logement peu commode & une table mal servie, qu'il partageoit avec sa mere, à tous les repas qu'on lui proposoit: il se montroit peu, & ne perdoit pas son tems à faire sa cour aux gens riches, pour augmenter une fortune dont il savoit se passer. Se voyant près de sa fin, il dit à quelqu'un qui lui demandoit s'il avoit regret de quitter la vie: Hélas! mon ami, je, ne puis être plus maltraité dans s'autre monde, que je l'ai été dans celui-ci.

#### CCCXVI.

#### BOURGEOIS,

Ne à Dijon, mort à Paris au mois de Janvier 1751. âgé d'environ foixante-quinze ans.

Ce Musicien, qui possédoit son art, le chant & la composition, fe fit connoître d'abord par sa voix : c'étoit une haute-contre très-agréable qui le fit recevoir vers l'année 1708. à l'Opera, où il fut fort goûté: ce ne fut pas assez pour lui, il voulut y paroître avec tous ses talens, & ne tarda pas à donner deux Opera de sa composition, qui y furent bien reçûs: I. Les Amours déguisés, paroles de Fuselier, Ballet en trois Entrées, représenté en 1713. II. Les plaisirs de la Paix, paroles de Mennesson, Ballet aussi en trois Entrées, représenté en 1715. III. Un Livre de Cantates qui a été gravé. IV. Un Ballet en trois Actes & un Prologue, exécuté chez Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc de Bourbon, dont Bourgeois a été quelque tems Surintendant de sa Musique; les paroles de ce Ballet sont de M. Morand, d'Arles, connu par fes Tragédies de Childéric, de Téglis, de Méléagre, de Pharnazar ou Mensicoff; & deux Comédies; le Divoice, & l'Enléve, ment imprévû, imprimées avec d'autres Poësies de cet Auteur. en trois volumes in-12.

Bourgeois, qui étoit un peu inconstant, avoit de la peine à se fixer. Ayant été du tems à l'Opera, & ayant un assez bon nombre de personnes auxquelles il montroit la Musique à Paris, il auroit pû y vivre sort à son aise; mais il vouloit voyager, & son talent lui donna le moyen de se tirer d'affaire par tout où il se trouvoit. Il resta trois ou quatre ans à Strasbourg, où il eut la place de Maître de la Musique de la Cathédrale, & ses Motets y surent sort goûtés; mais son inconstance sit qu'il ne mit pas ses talens à prosit, & qu'il termina sa vie dans une situation assez malaisée.

## FORQUERAY.

VERS la même année de la mort de Bourgeois, mourut à Mantes-fur-Seine ce fameux Muficien, l'homme le plus furprenant qu'on ait entendu pour la grande & belle exécution fur la FORQUERAY. Bassed Viole. Il a laissé plusieurs Piéces manuscrites pleines d'une savante & admirable harmonie, dont la difficulté ne permet guéres qu'à son fils de les exécuter aussi parsaitement, &, pour ainsi dire, avec le même enthousiasme que son pere. Cette difficulté d'exécuter ces Piéces sur la Viole, a engagé ce fils habile, & bon compositeur, d'en mettre la plus grande partie en Piéces de Clavessin, où la multitude des cordes les rend un peu plus aisées, & y font un effet admirable sous des doigts habiles & legers, tels que ceux de Madame Forqueray sa femme, & de quelques autres Virtuoses.

· 通讯的《达尔的《达尔的《达尔的《达尔的《达尔的》》 《达尔的《达尔的《达尔的《达尔的》 经不是

#### CCCXVII.

#### NICOLAS BOINDIN,

Parisien, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres en 1706: mort le premier Décembre 1751. dans la soixante-quinzième année de son âge, inhumé à S. Sulpice.

Il remplit la Charge de Procureur du Roi au Bureau des Finances de la Généralité de Paris, pendant plusieurs années, avec beaucoup d'exactitude & tout le sçavoir nécessaire; ce qui ne l'empêcha pas de suivre son goût pour les Belles-Lettres, où il acquit de grandes connoissances, qui lui firent mériter son association à l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. La partie de la Littérature où il s'appliqua le plus, sut celle qui regarde les

Théatres & le genre dramatique.

Personne n'a suivi, avec plus d'assiduité que lui, le Théatre François, d'où il sortoit ordinairement pour aller tenir ses assistes dans le sameux Cassé de Procope qui est vis-à-vis : c'est là où il saisoit part de ses sentimens sur toutes les Piéces qui avoient été représentées, & même sur la capacité & les talens des Acteurs : il en jugeoit très-sensément, & se faisoit écouter comme un vrai Aristarque. L'Histoire de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres ne tardera pas sans doute à nous faire connoître le mérite de cet Auteur; je me contenterai de marquer ici ses principaux Ouvrages.

Nous avons de lui un très-bon Ouvrage, intitulé Discours sur la forme & la construction du Théatre des Anciens, où l'on examine la situation, les propottions, & les usages de toutes ses par-

ties;

ties; dans le tome premier des Mémoires Littéraires de l'Académie BOINDINdes Inscriptions & Belles-Lettres, in-4°. Paris, 1717. p. 136 & s.

Il a donné trois petites Comédies en prose, au Théatre Francois. I. Les trois Gascons, en un Acte, représentée en 1702. II. Le Bal d'Auteuil, en trois Actes; elle sur jouée d'abord en 1702, en un Acte (\*). III. Le Port de Mer, en un Acte; conjointement avec la Motte, représentée en 1704. Ces trois Piéces ont été. imprimées chez P. Ribou, l'année de leur représentation. On vient de recueillir ses Œuvres en 2. vol. in-12. chez Prault sils.

<del>◇</del>X<del>₹\$₹\$€\$€\$€\$€\$€\$€\$€\$€\$€\$</del>€\$€\$€\$

#### CCCXVIII.

#### CHARLES COYPEL,

Parisien', mort à Paris en 1752. âgé de cinquante-huit ans , inhumé à S. Germain l'Auxerrois. (Peintre & Poëte François.)

La famille des Coypels a été fertile en grands Peintres, & celui dont nous parlons étoit très-habile dans son art; il a rempli avec distinction les places de premier Peintre du Roi & de M. le Duc d'Orléans; comme celle de Directeur de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture, desquelles son pere avois été revêtu: mais nous ne considérons ici que l'homme de Lettres, & en cette qualité, Coypel mérite une place parmi les Ecrivains ingénieux & les Auteurs Dramatiques; il avoit en effet beaucoup

d'esprit, & il écrivoit très-élégamment.

Outre plusieurs Discours qu'il a prononcés dans l'Académie, qui ont été fort applaudis, & qu'on trouve dans les Mercures de France, dont nous ne citerons ici que celui où il fait un Paralelle de l'Eloquence & de la Peinture, (Mercure, Mai 1751.) il a composé des Piéces de Théatre, dont quelques unes ont été jouées à la Cour: il commença par une Comédie qu'il donna au Théatre Italien en 1718. intitulée les Amours à la chasse, un Acte, en prose, avec un Divertissement. Il. Les Folies de Cardenio, Comédie Héroïque en trois Actes, en prose, accompagnée d'un Ballet, représentée le 30. Décembre 1720. au Château des Thuilleries, où le Roi & plusieurs Seigneurs dansérent. III. Le Triomphe de la Raison, Comédie Héroïque en trois Actes, en prose,

<sup>(\*)</sup> Voyez les Recherches sur les Théatres de France, par M. de Beauchamps, édition in Sea 1735, pag. 473.

COYPEL. avec un Prologue & trois Divertissemens; représentée devant la Reine le 17. Juillet 1730 dans la sête que lui donna S. A. S. Mademoiselle de Clermont dans le Bosquet des Jardins de Versailles, appellé le Labyrinthe, décoré très-ingénieusement & très-galamment par les soins de M. le Fevre, Intendant des Menus Plaisirs & Affaires de la Chambre du Roi, & Trésoier de la Maison de la Reine.

#### 

#### CCCXIX.

#### LOUISE-MARGUERITE VATRY,

Morte à Paris le 22. Mai 1752. âgée de foixante-neuf ans , inhumée aux Grands Carmes de la Place Maubert , où l'on voit son Epitaphe.

Louise-Marguerite Buttet avoit épousé en 1703. Vatry, mort Doyen des Conseillers du Roi, Notaires à Paris.

On pouvoit comparer cette Dame aux trois Graces; elle les réunissoit par les agrémens de la figure - par les alumnes de son ceur, plus rares & plus estima-

bles encore que l'esprit & la beauté.

Madame la Marquise de Lambert, si connue dans le monde littéraire & poli, l'honoroit de son amitié; elle lui en donna des marques dans plusieurs occasions: Madame Vatry, née sensible, en connoissoit tout le prix, & elle avoit la modestie de mettre sur le compte de la Marquise de Lambert une bienveillance où son mérite avoit tant de part. Cette Dame, par une distinction particuliere, lui sit présent de son Portrait, enrichi d'une belle bordure.

Madame Vatry s'étoit encore fait plusieurs autres amis, par son caractére bienfaisant : elle ne laissoit échapper aucune occasion de rendre service ; elle prévenoit même quelquesois les besoins; & plusieurs personnes de mérite doivent leur fortune à ses soins & à sa recommandation.

Elle a soutenu, pendant près de trente ans, les douleurs d'une maladie très-aigue, avec une constance & une tranquillité qui n'ont peut-être jamais eu d'exemple. Au milieu des soussirances les plus vives, à peine l'a-t-on entendue se plaindre. Ses maux ne lui avoient rien sait perdre de ses graces ordinaires; son front

n'étoit pas moins serain, son esprit moins brillant, sa conversa-L. MARCEPAUX tion moins agréable. Ses amis & ses domestiques n'avoient jamais essuyé aucune de ces impatiences qui échappent à la foiblesse de l'humanité : Madame Vatry ne sousse qui échappent à la foiblesse de l'humanité : Madame Vatry ne sousse qui échappent à la foiblesse de l'humanité : Madame Vatry ne sousse que pour elle.

Elle a laissé un Manuscrit de très-jolis morceaux de Poesse, dont M. Philippe de Prétot, Censeur Royal, à inséré un assez grand nombre dans ses dix premiers volumes des Amusemens du

Cœur & de l'Esprit.

Plusieurs Poètes ont célébré cette Dame par des éloges magnifiques : les Vers que l'Abbé de Neuville a composés en son honneur sont très-flatteurs, & cependant très-convenables pour cette Dame; ils méritent d'être lûs : on les trouvera à l'article de cet Abbé, page 690.

M. Guis a fait l'Epitaphe de cette Dame dans les Vers suivans.

Passant, arrête ici tes pas.

Sous ce marbre repose une Epouse chérie,
Une mere adorable, et la plus tendre amie:
Les Graces, à l'envi, sormérent ses appas;
Les Muses de leurs dons ornérent son génie.
Une cruelle maladie

Une cruelle maladie Long-tems fur les beaux jours répandit son poison; Mais, contre ses rigueurs, Sa grande ame affermie, Signala sa constance & sa religion.

Passant, sur sa cendre pieuse Garde-toi de verser des pleurs : Elle mourut Chrétienne, & vécus glorieuse ; Au pied de son tombeau n'apporte que des sleurs,

Madame Vatry a eu de son mariage deux sils, aujourd'hui vivans; l'aîné a hérité de la charge de seu son pere, & de ses talens pour sa profession; & le cadet, Mousquetaire du Roi, a toutes les graces & l'esprit de sa mere.

M. Petit a gravé un assez beau portrait de cette Dame, avec

ces Vers au bas:

Ces traits mignons et gracieux Etoient le moindre don qu'elle reçut des Cieux : Son esprit sut mieux sait , son ame sut plus belle : Apollon lui donna des ralens précieux ; Jugez des semimens qu'on eut toujours pour elle,

#### SÉRAPHIQUE-FRANÇOIS BERTRAND,

Né à Nantes le 3. Octobre 1702. de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres d'Angers, mort à Nantes le 15. Juillet 1752. âgé de près de cinquante ans.

Ayant fait ses études avec succès, il s'appliqua particulierement à celle du Droit & de la Jurisprudence, s'étant destiné à la profession d'Avocat, où il ne tarda pas à se distinguer dans le Parlement de Bretagne, par plusieurs Plaidoyers qui lui firent honneur : mais après quelques années de travail, (peut-être trop assidu) son peu de santé le contraignit de quitter Rennes pour revenir à Nantes, où il ne laissoit pas d'être utile à sa Patrie, par les éclaircissemens & les bons avis qu'il donnoit à ses compatriotes sur les affaires qui étoient en litige.

Cependant ses infirmités ne faisant qu'augmenter, l'obligérent de passer la plus grande partie du tems dans un lit, où des sueurs presque continuelles l'assoiblissoient à un point qu'il ne pouvoit ni lire ni écrire. Il trouva une ressource contre ce triste état, dans sa gaieté naturelle, & dans la Poësse pour laquelle il avoit un

heureux talent.

Il a imité plusieurs Odes d'Horace en vers françois, dont il en parut quelques-unes dans les Ouvrages Périodiques : enfin, en 1749. il fit imprimer avec soin & propreté un petit volume sous le titre de Poësies diverses, (à Leyde) avec cette devise, Longi solatia morbi. On trouve dans ce Recueil une Ode sur l'Impiété, adressée à l'Académie d'Angers dont il étoit membre. Quatre Odes d'Horace en vers françois; Quatre-vingt-onze Epigrammes imitées de Martial, Une de Catulle, Une de Buchanan, Cinq de San-Genesius, Six d'Owen, Vingt-deux de la composition de l'Auteur ; Un petit Conte tiré du Décameron de Bocace ; Une petite Piéce à son ami M. Desforges Maillard, dont les Poësies sont trèsconnues; Une Traduction Latine de la Chanson du grand Roufseau , Sartez de vos retraites , &c. & de quatre Fables de La Fontaine, en vers Iambes. Il a joint aux Piéces de ce Récueil la belle Traduction en Vers Latins, que son ami M. Chevaye, Auditeur Honoraire de la Chambre des Comptes de Bretagne, a faite de l'Eglogue de Rousseau, Palémon & Daphnis. La

La pureté, la douceur & l'élégance, caractérisent ses Ouvra-BERTRAND. ges, qui ont été fort goûtés des connoisseurs. Personne n'a peut-être mieux attrapé le bon ton du Conte, mais il n'a pas voulu donner au Public ce qu'il avoit fait en ce genre; il sut même si fort touché d'avoir donné celui qu'on trouve dans son Recueil, que pour faire connoître son repentir sincere, il donna une imitation du Miserere, qu'il m'a envoyée quelque tems après m'avoir fait présent de ce Recueil.

Comme il avoit un grand fond de Religion, il se prépara de bonne heure à la mort. Il reçut ses amis jusqu'à la fin, & il les entretenoit de Littérature avec la même aisance. On admiroit à la fois la facilité de son esprit, & la tranquillité de son ame: c'est dans cet état que la mort l'arracha à sa famille & à ses amis, le 15. Juillet 1752. âgé de quarante-neuf ans, huit mois & quinze jours,

comme on l'a marqué ci-dessus.

J'ai tiré cet article d'un mémoire assez étendu & bien écrit, sur la vie de S.. François Bertrand, par M. de Montaudouin, de Nantes, homme de mérite & de Belles-Lettres, son ami, inséré dans le Mercure de France, mois de Mars 1753. pag. 79 & suiv. Ce Mémoire est terminé par une Epitaphe latine en stile lapidaire, que lui a consacrée m. Chevaye dont il est parsé ci-dessus; elle renserme toutes les vertus, tous les talens de son ami, & sous les bons offices qu'il a rendus à sa patrie: en voici la principale partie.

S. FRANCISCUS BERTRAND, DIGNUS OUI LONGIORE VITA FRUERETUR. TUM OB SUA IN REMP. LITTERARUM MERITA, **OUAM IN URBE HAC NANNETENSI**, MIRIFICE ORNABAT ET AUGEBAT, TUM SOCIETATIS CIVILIS GRATIÆ; CUI, CONSILIIS ET CALAMO SUO, SICUT ET RELIGIOSISSIMÆ PROBITATIS EXEMPLO EGREGIE INSERVIEBAT : ET SI SATIS SIBI ET FAMÆ SUÆ VIXIT, OB LUCULENTA QUÆ POSTERIS RELIQUIT INGENII SUI MONUMENTA. IN ORE HOMINUM SEMPER FUTURUS, **OUA PATIENTIA VITAM MORBOSAM TULIT.** ET QUA PIETATE MORTEM IMMATURAM ACCEPIT: MELIOREM IN CŒLO SIBI VITAM COMPARAVIT. EI BENE PRECARE, QUISQUIS LEGIS, ET VIRTUTES EJUS IMITARE.

#### CCCXXI.

#### JEANNE DE SÉGLA DE MONTÉGUT,

Née à Toulouse le 25. Octobre 1709. Maîtresse des Jeux Floraux de l'Académie de cette Ville, où elle est morte le 17. Juin 1752. dans la quarante-troisième année de son âge.

Jeanne de Ségla étoit d'une Famille noble & ancienne ; elle fut mariée à l'âge de seize ans avec M. de Montégut, Trésorier de France : ce mariage que les parens communs avoient fait, étoit parfaitement bien assorti; tous les avantages s'y trouvoient réunis, jusqu'à celui de l'esprit qui est trop mis en oubli dans les établissemens. Ces époux ont vécu près de vingt-cinq années avec cette correspondance qui ne peut être que l'effet d'un attachement sincere & réciproque.

Les mœurs douces & faciles de Madame de Montégut étoient. très-propres à faire régner l'union des cœurs & des volontés : la douceur, la complaisance, la bonté, la discrétion & les égards, formoient fon caractere dominant; elle connombit toutes les bienséances, & les observoit exactement : la décence, l'affabilité , la politesse , avec une grande égalité d'esprit , d'humeur &

de conduite, accompagnoient toutes ses actions.

Son amour pour les Belles-Lettres se manifesta dans son enfance. Elle apprit par elle-même, & fans le secours des Maîtres, le Latin & l'Anglois, avec une facilité inconcevable; & la fimple lecture des bons Auteurs Espagnols & Italiens, la mit en état en très-peu de tems de les entendre parfaitement : elle a traduit en vers & en prose un grand nombre de leurs meilleurs Ouvrages.

En 1741. Madame de Montégut composa une Ode sur le Printems, & une Elégie sur la Conversion de Sainte Madeleine, qui furent couronnées le même jour aux Jeux Floraux. Parmi un grand nombre d'Ouvrages qu'elle a donnés au Public, je me contenterai de nommer ici la belle Elégie sur la coupe d'un Bois; son Idyle fur la Mort de Mademoiselle de Catellan; des Traductions en vers françois de plusieurs Odes, & du Poëme séculaire d'Horace, & des Eglogues de M. Pope, qui ont été lues dans la Société Royale de Londres par M. Jackson, un des membres de cette savante Compagnie, & qui ont été trouvées aussi élégantes que fidelles. Tous ces Ouvrages sont imprimés dans différens Recueils de l'A- DE SEGLA. cadémie des Jeux Floraux.

Nous devons faire ici quelque mention de Mademoiselle DE CATELLAN, Toulousaine, la digne amie de Madame de Montégut, & son alliée : elle a composé plusieurs Piéces de Vers d'un fort bon goût, comme des Eglogues, des Odes, & des Elégies. En 1739. elle remporta le Prix de l'Elégie à l'Académie de Toulouse. Son mérite & ses talens littéraires lui méritérent, ainsi qu'à Madame de Montégut, d'être déclarée Maîtresse des Jeux Floraux. On trouve un bel éloge de Madame de Montégut & de M<sup>11e</sup>. de Catellan , dans le Recueil de cette Académie , de 1753. Madame D'Encausse, Madame Chalvet DE Malenfant, & Madame la Présidente Druillet, qui ont remporté des Prix de Poësie, n'y sont point oubliées. Ces éloges se trouvent à la suite de celui que M. de Ponsan, l'un des Quarante de l'Académie des Jeux Floraux, a fait & prononcé en 1753. à l'honneur de Clémence Isaure, qui est un morceau intéressant & instructif sur ce qui regarde les Jeux Floraux. Il a fait aussi une mention honorable de M. Soubeiran de Scoron, digne membre de cette Académie. Ses affaires l'ayant obligé de se fixer à Paris , il fonda , avant fon départ de 1 oulouse, une rente annuelle & perpétuelle de 200 livres, pour l'augmentation du prix des deux Eglancines d'argent, destinées à la Piéce d'Eloquence, qui n'étoit que de 200 livres; ce qui a fait dire à M. de Ponsan, que, par les libéralités de M. de Scopon, ces deux Eglantines d'argent, se trouvent transformées en or, depuis l'année mil sept cent quarante-sept.

#### 

#### C C C X X I I.

#### LOUIS FUSELIER,

Né à Paris en 1668. mort le 19. Décembre 1752. dans la quatrevingtième année de fon âge , inhumé à S. André des Arcs , fa Paroisse. (Poëte François.)

Il commença à faire connoître son talent pour la Poësse, par les paroles de presque toutes les Cantates qui composent le second Livre, que le célébre Bernier à mises en musique, & qui ont été gravées en 1705, entr'autres celles intitulées Protée; les Zéphirs; les Songes; le Triomphe de Psiché, &c. elles sont impri-

FUSELIER, mées dans le fecond volume du Nouveau Choix de Piéces de Poëfie, imprimé à la Haye en 1715. On trouve dans ce même volume, page 44. une Ode de fa composition, intitulée le Sommeil,

de neuf strophes de huit vers.

Après la mort de La Roque, dont j'ai mis un article dans ce Supplément, page 22. Fuselier obtint conjointement avec la Bruere (qui y aura aussi son article) le Privilége du Mercure de France, par Brevet du Roi, donné au Camp devant Fribourg le 31. Octobre 1744. Ils ont publié leur premier volume au mois de Novembre suivant, & ont continué, sans interruption, cet Ouvrage jusqu'en l'année 1752, à la satisfaction du Public.

Fuselier a travaillé aussi avec succès pour le Théatre de l'Opera. Il est auteur des paroles , I. des Amours déguisés , Ballet en trois Actes & un Prologue, Musique de Bourgeois, représenté le 22. Août 1712. il a été repris deux fois, en 1714. & en 1726. II. Arion, Tragédie en cinq Actes, avec Prologue, Musique de Matho, représentée en 1714. III. Les Ages, Ballet en trois Entrées & un Prologue, Musique de Campra, représenté en 1718. IV. Les Fêtes Grecques & Romaines, Ballet Héroïque en trois Actes & un Prologue, Musique de M. Colin de Blamont (\*), Chevalier de l'Ordre de 9. Michel, & Ourincember de la Mufique du Roi, représenté en 1723. & repris en 1733. 1741. & 1753. V. La Reine des Péris, Comédie Persanne en cinq Actes & un Prologue, Musique d'Aubert, représentée en 1725. VI. Les Amours des Dieux, Ballet Héroique en quatre Actes & un Prologue, Musique de Mouret, représenté en 1727. repris en 1737. & 1746. VII. Les Amours des Déeffes , Ballet Héroïque en quatre Actes & un Prologue, Musique de Quinault, Comédien du Roi, représenté en 1729. VIII. Les Indes Galantes, Ballet en quatre Actes & un Prologue, Musique de M. Rameau, représenté en 1735. repris en 1747. IX. L'Ecole des Amans, Ballet en trois Actes & un Prologue, Musique de Niel, représenté en 1744. repris avec un nouvel Acte en 1745. X. Le Carnaval du Parnasse, Ballet Héroique en trois Actes & un Prologue, Mulique de M. de Mondonville, Maître de la Musique de la Chapelle du Roi, représenté en 1749. repris en Janvier & en Octobre 1750.

Fuselier a donné aux Comédiens François, I. Momus Fabu-

<sup>(\*)</sup> M. de Blamont ne nous a pas donné feulement d'excellente Muigaré, il a donné encore des preuves de fon talent pour la Poine, par plufieurs Piéces de Vers, entr'autres par celle où il parte de la Muigare prand Maire de l'art, en faifant connoître les avantages de chaque gente de Muigare, d'elume qu'on en doit faire,

lisse, ou les Nôces de Vulcain, Comédie en un Acte & un Prolo-fuselier, gue, en prose, représentée en 1729. Cette Pièce qui est une critique ingénieuse des Fables de la Motte, eut dans son tems un grand succès. II. Les Amusemens de l'Automne, Comédie en trois Actes & un Prologue, avec des intermédes, représentée en 1725. III. Le Procès des Sens, Comédie en un Acte, en vers, représentée en 1732.

L'imagination de Fuselier étoit séconde en saillies spirituelles & en bonnes plaisanteries; c'est ce qu'on connoît principalement dans quinze ou seize jolies petites Comédies qu'il a données au Théatre Italien depuis 1718, jusqu'en 1726. & qu'on a vûes avec plaisir: elles sont imprimées dans le Recueil du nouveau Théatre Italien. Comme la plus grande partie n'est qu'en un Acte, en prose, pour en savoir les noms, je renvoie aux Recherches sur les Théatres de France, par M. de Beauchamps, Tome III. de l'édition in-8°. 1735. pag. 292. & suiv.

## 

### FRANÇUIS-ANTUINE JOLLY,

Parissen, né le 25. Décembre 1672. Censeur Royat; mort à Paris le 30. Juillet 1753. dans la quatre-vingt-unième année de son âge, inhumé à S. Germain l'Auxerrois. (Poète François.)

C'étoit un homme d'érudition, & qui avoit sur-tout une connoissance très-étendue de l'Histoire de France: son caractére étoit doux, modeste, & extrêmement serviable. Il se produisse d'abord dans le monde par quelques Ouvrages pour le Théatre.

I. Il composa les paroles de l'Ôpera de Méléagre, Tragédie en cinq Actes, la Musique de Batistin, représentée & imprimée en 1709. II. Pour le Théatre de la Comédie Françoise, l'Ecole des Amans, Comédie en trois Actes en vers, représentée en 1718. avec beaucoup de succès; elle est dédiée à M. le Prince de Conti, par une Epître en vers, & imprimée en 1719. chez Pierre Ribou. III. La Vengeance de l'Amour, Comédie en cinq Actes en vers, représentée en 1721. IV. Dona Elvire de Gusman, Comédie en trois Actes en vers, qui n'a point été représentée ni imprimée. V. Il a donné au Théatre Italien deux Comédies, La Capricieuse, en trois Actes en vers, représentée en 1726. & im-

JOLLY. primée in-8°. en 1727. & la Femme Jalouse, aussi en trois Actes en vers, représentée au mois de Décembre 1726. & imprimée

en 1727.

Les belles éditions qu'il a données, avec une grande exactitude, des Œuvres de nos trois plus excellens Poëtes Dramatiques, peuvent encore lui faciliter son entrée au Parnasse. I. Les Œuvres de Moliere, en 6. vol. in-4°. enrichies de Vignettes & de Fleurons à chaque Pièce, gravés par M. Cars sur les Desseins de M. Boucher; imprimées en 1734. chez Prault pere, par la Compagnie des Libraires: & en huit volumes in-12. imprimées chez le même, par la même Compagnie, en 1739. II. Œuvres de Racine, 2. vol. in-12. par la même Compagnie III. Le Théatre de Pierre Corneille, 5. vol. in-12. par la même Compagnie. On y peut joindre le Théatre de Montsteury, pere & fils, avec leur vie, 3. vol. in-12.

Le nouveau & grand Cérémonial de France, qui forme un Recueil de toutes les Cérémonies, Entrées, Joûtes, Carousels, Pompes sunébres, &c. qu'on a vûs pendant tous les tems de la Monarchie Françoise, lui donne aussi une place parmi les Ecrivains auxquels la Nation a le plus d'obligation par ses recherches sur des sujets aussi intéressans : il l'a laissé en manuscrit, dans un très-bon ordre. Cet Ouvrage lui a coûté plus de vingt ans d'un travail assidu; il compose un paquet de la forme d'un in-folio de la hauteur d'environ deux pieds, qui a été porté après sa mort, par ordre de Sa Majesté, dans la Bibliothéque du Roi à Paris.

M. de Machault, Garde des Sceaux, Ministre & Secrétaire d'Etar de la Marine, étant Contrôleur Général des Finances, lui a fait obtenir de Sa Majesté deux gratifications d'environ 1500 livres chacune. Le Cardinal de Fleury lui avoit aussi fait donner une place de Censeur Royal, avec la pension de 400 livres, dont il remercia Son Eminence par une longue Epître en vers. Le Roi a accordé à Mesdemoiselles ses sœurs une pension de 400 livres vir leurs deux têtes, en faveur du Manuscrit du Grand Cérémonial de France, qui a été placé dans la Bibliothéque du Roi, comme on vient de le marquer.

### CCCXXIV.

### PIERRE-CLAUDE NIVELLE DE LA CHAUSSÉE,

Né à Paris , mort dans la même Ville le 14. Mars 1754. âgé de foixante-trois ans , inhumé à Saint Jean en Gréve. (Poëte François.)

La Chaussée fut recû à l'Académie Françoise à la place de M. Portail, Premier Président du Parlement, le 25. Juin 1736. La fingularité de ses talens a partagé long-tems la Ville & la Province, & l'a fait regarder comme un Ecrivain extraordinaire. Il est l'inventeur d'un nouveau genre de Comédie, à qui ses Censeurs ont donné le nom de Larmoyant. Ce n'est point le ridicule. du caractère, ni les travers de l'esprit qu'il attaque, ce sont les foiblesses du cœur qu'il représente : il paroît que son principal but n'est point de corriger, il ne veut qu'attendrir. Plaute, Térence & Moliere ont écrit pour les Hommes & pour les instruire; La Chaussée a pris la plume des mains des Graces pour plaire aux Femmes par la painture des passions tendres qu'elles éprouvent & qu'elles font sentir. Cette aimable portion de l'Univers méritoit bien qu'il y eût un Auteur qui leur contacrat particulierement ses talens. Les larmes qu'il lui a fait répandre à la représentation de ses Pièces, ont dû le consoler de la mauvaise humeur de quelques critiques trop séveres. Je ne prononcerai point entre ses partisans & ses censeurs; j'observerai seulement, que si La Chaussée s'est écarté de la route ordinaire, il a trouvé, en s'égarant, un sentier qu'il a semé de fleurs. Il est dans le monde littéraire, comme dans le monde politique, des terres inconnues, dont la découverte honore l'Auteur, & tourne à l'avantage de la société. Cependant on peut juger que La Chaussée n'ignoroit pas les agrémens du bon Comique, par celui qu'il a répandu dans quelques-unes de ses Piéces, sur-tout dans celle de l'Ecole des Meres, où ce Comique ne manque pas; j'avoue que ce n'est pas ce (vis comica) qu'on trouve dans Moliere & dans Regnard.

CATALOGUE DES PIECES DE THÉATRE DE LA CHAUSSÉE.

I. La fausse Antipathie, Com. en cinq Actes, représentée en 1734. II. La Critique de la fausse Antipathie, C. en un Acte, R. la même année. III. Le Présugé à la mode, C. en cinq Actes, R. 7

LACHAUSSÉE. en 1735. IV. L'Ecole des Amis, C. en cinq Actes, R. en 1737. V. Maximien, Tragédie, R. en 1738. VI. Mélanide, C. en cing Actes, R. en 1741. VII. Amour pour amour, C. en trois Actes, avec un Prologue, R. en 1742. VIII. Paméla, C. en cinq Actes, R. en 1743. IX. L'Ecole des Meres, C. en cinq Actes, R. en 1744. X. Le Rival de lui-même, C. en un Acte, avec un Prologue, R. en 1746. XI. La Gouvernante, C. en cinq Actes, R. en 1747. XII. L'Amour Castillan, C. en trois Actes, avec un Divertissement, R. en 1747. XIII. L'Ecole de la Jeunesse, C. en cinq Actes, R. en 1749. XIV. L'Homme de fortune, C. en cinq Actes, représentée deux fois au Château de Bellevûe, devant le Roi, par les Dames & Seigneurs de la Cour, en Janvier 1751. Toutes ces Piéces sont en vers, & ont été représentées au Theatre François, excepté l'Amour Castillan au Théatre Italien, & l'Homme de Fortune. La Chaussée a composé aussi une Lettre, sous le nom de Madame la Marquise de Lambert, sur les Fables nouvelles de la Motte, & une Epître de Clio à M. de Bercy.

# 춳퀅춵첉짫흱릁셠쮨윉첉첉췙췙윉췙첶륁췙췙췙,췎휈첉췙혍첉췙윉쳁쳁륁췙췙췙췙췙췙

### CCCKKV

### PHILIPPE NÉRICAULT DESTOUCHES;

Né à Tours en 1680. de l'Académie Françoise; mort à sa Terre de Fortoiseau, proche la Ville de Melun dont il étoit Gouverneur, le 5. Juillet 1754. dans la soixante-quatorzième année de son âge. (Poëte François.)

Destouches réunissoit aux talens littéraires la connoissance des dissérens intérêts des Princes. Il sut Sécrétaire de l'Ambassade de M. le Marquis de Puysieulx en Suisse, & depuis il sut chargé des Affaires de France à la Cour d'Angleterre, dont il s'acquitta avec beaucoup de satisfaction de la part des deux Puissances.

De retour de ses Négociations, après la mort de M. le Cardinal Dubois, son protecteur, il rentra dans la noble carrière des Belles-Lettres, & fut reçà à l'Académie Françoise le 17. Août 1723, à la place de Campistron, & continua de travailler pour le Théarre.

CATALOGUE DE SES COMEDIES.

I. Le Curieux Impertinent, en cinq Actes en vers, représentée en Novembre 1710. II. L'Ingrat, en cinq Actes en vers, R. en Janvier

Janvier 1712. III. L'Irrésolu, en cinq Actes en vers, R. en Jan ... NERICAULT vier 1713. IV. Le Médifant, en cinq Actes en vers, R. en Fé-DESTOUCHES. vrier 1715. V. Le Triple Mariage, en cinq Actes en profe, R. en Juillet 1716. avec un Divertissement, trois Entrées & un Branle. VI. L'Obstacle Imprévû, en cinq Actes en prose, R. en Octobre 1717. VII. Le Philosophe Marié, ou le Mari honteux de l'être, en cinq Actes en vers, R. en Février 1727. VIII. Il a fait la Critique de cette Piéce, sous le titre de l'Envieux, en un Acte en prose, R. en Mai 1727. IX. La Fausse Veuve, en un Acte en prose, R. en 1715. (a) X. Les Philosophes Amoureux, en cinq Actes en vers, R. en Novembre 1729. XI. Le Glorieux, en cinq Actes en vers, R. en Février 1732. XII. La Fausse Agnès, en trois Actes en prose, avec un Prologue en vers (b). XIII. Le Tambour Nocturne, ou le Mari Devin, Comédie Angloise, accommodée au Théatre François, en cinq Actes en prose (c). XIV. Le Dissipateur, ou l'Honnête Friponne, en vers, en cinq Actes, R. en 1753. XV. L'Ambitieux & l'Indiscrette, Tragi-Comédie en vers, en cinq Actes, avec un Prologue, R. en 1737. XVI. La Belle Orgueilleufe, ou l'Enfant gaté, en veis, en un A.Q., R. on 1711 XVII. L'Amour Rufé, en cinq Actes en prose, R. en 1741. XVIII. L'Homme Singulier, en cinq Actes en vers (d). XIX. Plusieurs autres petites Piéces de Théatre, & Divertissement, insérés dans l'édition de ses Œuvres en cinq volumes in-12. chez Prault pere, 1745. qui finit par une Epître au Roi, sur la convalescence de S. M. Nous n'oublirons point ici le Mariage de Ragonde, qu'on voit souvent avec tant de plaisir sur le Théatre de l'Opera, pendant la fin du Carnaval, dont la Musique est de Mouret, ce Musicien si agréable & si fertile dans la diversité & la gaieté de ses chants. XX. Destouches a donné depuis cette édition, La Force du Naturel, C. en cinq Actes en vers, R. en 1750.

Dans le tems que Destouches fut chargé des Affaires de France à la Cour de Londres, depuis la fin de 1718. jusques vers la fin de 1723. il rechercha en mariage une Demoiselle Angloise, que sa famille lui accorda avec plaisir: il revint en France avec cette

<sup>(</sup>a) Jusqu'à présent elle n'a point été imprimée.
(b) Celle-ci n'a pas cit représentée, mais elle est imprimée en 1736.
(c) Elle n'a point été ann plus représentée, mais imprimée en 1736.
(d) Cette Pièce avoit été reçue par les Comédiens, mais l'indisposition d'une Adrice en ayant reardé la représentation j. Pluteur change d'avis, & la rettar : elle est imprimée dans le cinquième

volume de ses Œuvres. NOUS AJOUTERONS QUE DESTOUCHES N'A TRAVAILLÉ QUE POUR LE THÉATRE FRANÇOIS.

74

NERICAULT DESTOUCHES.

Dame aimable, & féjourna quelque tems à Paris. L'amour du repos & de la vie champêtre, lui fit prendre le parti d'acheter une fort jolie Terre à une lieue de la Ville de Melun-sur-Seine, où il a passé presque les trente dernieres années de sa vie, venant trèsrarement à Paris : là, il s'occupoit à cultiver ses Jardins & ses Guérets, & à donner la premiere éducation à deux enfans qu'il eut de sa femme qu'il chérissoit. L'aîné de ces deux enfans étoit un garçon, & l'autre une fille; celle-ci a été mariée en 1752. à M. de Bourmary, Brigadier des Armées du Roi. M. de Tannevot, ami intime de notre illustre Désunt, a composé une Epithalame sur cet heureux mariage, qui a été imprimée. Le fils a continué ses études avec succès dans les Colléges de Paris : après la mort de son pere, il eut l'honneur d'être présenté au Roi : S. M. toujours prête à répandre ses bienfaits sur les personnes d'un mérite distingué dans le monde littéraire par des Ouvrages qui font honneur à la Nation, lui a accordé l'impression au Louvre des Ouvrages de son pere, dont le Roi le gratifie.

Nous finirons cetarticle, en marquant que fon ami M. de Tannevot (\*) a honoré sa mémoire d'une très-belle Piéce de Vers, & très-touchante; elle est intimalée, L. Tombou de M. Néricault Destouches, de l'Académie Françoise, imprimée chez Prault pere,

1754.

Feu le célébre Larghiere, Directeur & Chancelier de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture, a peint, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans un très-beau Portrait de Desfouches, placé dans la Salle de l'Académie Françoise, avec ceux de ses illustres Confreres. Le Sieur Petit a gravé ce Portrait, au bas duquel on lit les Vers suivans:

Tels sont les traits du moderne Térence, Qu'Athènes & que Rome ont formé pour la France: Dans ses charmans Ecrits, l'esprits, le jugement, Les graces, le bon goût, l'élégant badinage, Pour plaine & pour instruire, unissent leur langage; Et Phonnête-hontme y joint le sentiment.

<sup>(\*)</sup> Connu par un volume in-8°. de Poches diverles, & par deux Tragédies, colle de Seihos, & celle d'Adam & Eve, qui font beaucoup d'honneur à l'Auteur, & de plaifir au Letteur.

PALEN Y PRODU PROGRAMODA PROGRAMA PROGRAMODA PROGRAMODA PROGRAMODA PROGRAMODA PROGRAMODA PROGRAMODA PROGRAMODA PROGRAMODA

### CCCXXVI.

### CHARLES-ANTOINE LE CLERC DE LA BRUERE,

Parisien , Secrétaire de l'Ambassade de Rome , de l'Académie des Arcades de Rome , & de celle de la Crusca de Florence , mort à Rome le 18. Septembre 1754. âgé de trennte-neuf ans.

Son caractère aimable & poli, joint à des talens heureux dans la belle littérature, lui procura plusieurs amis de mérite, & d'illustres protecteurs, qui cherchérent les occasions de lui être utiles, & de lui rendre la vie douce & agréable. Comme il étoit généreux, il vivoit très-noblement avec ses amis; & l'accès favorable qu'il avoir auprès de quelques grands Seigneurs, demandoit un air de propreté & de décoration, ce qui lui faisoit trouver aisément la fin de ses finances : mais il eut une grande ressource dans la protection affectueuse de M. le Duc de Nivernois & de M. de Maurepas, Ministre d'Etat; celui-ci lui sit obtenir le Privilége du Mercure de France en 1744. à la mort d'Antoine de la Roque, dont on a mis un article ci devant, page 22. produifant un revenu très-confidérable pour un Homino de Lettres, quoique chargé de quelques pensions: M. le Duc de Nivernois lui avoit déja donné un logement dans son Hôtel, & sa table. Ce Seigneur étant nommé Ambassadeur à Rome en 1749. l'engagea à le suivre en qualité de premier Secrétaire; & le Duc avant eu permission de venir en France les dernieres années de son Ambassade, la Bruere sut chargé, pendant son absence, des Affaires de France, dont il s'acquitta avec distinction; mais à peine eutil fini toutes ses fonctions, rempli tous ses devoirs, & prêt à retourner en France, que la petite vérole le mit au tombeau à la fleur de son âge, dans le tems qu'il se trouvoit en situation de jouir d'une fortune considérable, (n'eût-il eu que le Privilége du Mercure de France, qu'il avoit seul depuis la mort de Fuselier en Décembre 1752.) Il fut extrêmement regretté à Rome, où il avoit fait plusieurs belles connoissances : il ne le fut pas moins à Paris, par un grand nombre de personnes de mérite & d'érudition, que son caractère aimable & ses talens estimables lui avoient procu-

Le premier Ouvrage de sa composition est un Opera-Ballet en quatre Actes, intitulé les Voyages de l'Amour, mis en musique

LA BRUERE. par Boismortier, représenté en 1736. & gravé in-folio. II. Dardanus, Tragédie en cinq Actes, Musique du célébre Rameau, représentée en 1739. & gravée la même année. III. Les Mécontens, Comédie en un Acte en vers, précédée d'un Prologue, & suivie d'un Divertissement, représentée par les Comédiens François le premier Décembre 1734. & imprimée en 1735. chez Chaubert IV. Histoire du Régne de Charlemagne, dédiée à M. le Duc de Nivernois, Pair, & Grand d'Espagne, 2. vol. in-12. chez la veuve Pissot & chez Chaubert, 1744. V. Il a composé les paroles d'un Ballet Héroïque en trois Actes, dont M's. Rebel & Francœur ont fait la musique; il est intitulé le Prince de Noisy, & fut représenté devant le Roi, à Versailles, sur le Théatre des petits Appartemens, en 1749. les paroles ont été imprimées dans le Mercure du mois de Septembre de la même année.

あいとれるとんりのとんなのととは、これとうないとんないとんとんととんといってい

### CCCXXVII

### HENRI CAHAGNE DE VERRIERES,

Né à Caen, Doyen de l'Academie Royale des Belles-Lettres de cette Ville, où il est mort les premiers jours de Février 1755. âgé d'environ quatre-vingt-trois ans. (Poëte François.)

C'étoit un homme de beaucoup d'esprit, & orné d'une belle érudition : son caractère étoit extrêmement aimable ; il faisoit un des principaux agrémens des fociétés de Caen, la patrie des Malherbes, des Segrais, des Patrix, des Bochards, des Huets, & dont la Noblesse a toujours été si fertile en Savans & en Beaux-

Esprits.

Segrais s'étant retiré, à la fin du dernier siècle, à Caen, où il avoit une grande & belle maison dans laquelle il a élevé une Statue à Malherbe (\*), y raffembloit à certains jours marqués, dans le cours du mois, les personnes qui cultivoient les Sciences & les Belles-Lettres, sur lesquelles on faisoit des conférences & des discours. En 1701. à la mort de cet illustre Citoyen, on continua les assemblées chez M. le Président de Croisilles, beau-frere de Segrais; mais le nombre des personnes qui les composoient diminuoit insensiblement, n'étant plus animé par leur premier

<sup>(\*)</sup> Ce qu'on a marqué dans l'ordre chronologique des Poctes & des Musiciens, article Segrair,

chef, lorsque M. FOUCAULT, intendant de la Généralité de VERRIERES. Caën, & Conseiller d'Etat, Honoraire de l'Académie des Inst criptions & Belles-Lettres, mnima l'amour de la Littérature dans

Caen, lieu ordinaire de sa résidence.

Cet illustre Magistrat (a), qui s'est acquis tant de réputation dans le monde littéraire par son érudition; par sa nombreuse Bibliothèque, & par son Cabinet de Médailles, un des plus riches de l'Europe, voulut donner un nouveau lustre à la Ville de Caën: il obtint du Roi, au mois de Janvier 1705 des Lettres Patentes, pour y établir une Académie des Belles Lettres (b), dont Sa Majesté le nomma Protecteur. La Noblesse prit pour lors une nouvelle ardeur pour l'étude, & travaille à mériter son entrée dans ce fanctuaire des Muses. Quelques Professeurs de l'Université de Caën cherchérent avec empressement l'honneur d'y être admis. Le nombre des Académiciens ne tarda pas d'être complet. Parmi les Nobles que j'ai connus, particuliérement en 1705. que j'ai séjourné quatre mois à Caën, je nommerai M's. de Canchy, Lieutenant Général du Bailliage, des Yvetaux, de Mont, de Saint-Cloud, de Verrieres. Je ne dois parler ici que de ce dernier, & je dirai qu'il possédoit plusieurs beaux talens; il dessinoit trèsproprement; il écult très-bon Mulicien jouoit très-bien de la Viole: mais le talent de la Poesse lui a fait le plus d'honneur: & en qualité de Poëte, on pourroit le comparer à Pavillon, Parissen (c). dont on a tant d'agréables Poësses sur de jolis sujets traités avec délicatesse & avec goût; & l'on diroit, que si celui-ci étoit le Pavillon de Paris, Verrieres, par ses Poesies, étoit le Pavillon de Cuen : on en a inséré dans plusieurs Recueils imprimés en France, en Hollande & dans les Mercures de France; mais le Recueil où il s'en trouve le plus grand nombre, est celui intitulé Poesses de Lainez (d), à la Haye, 1753. ou à la fuite des Poesses de ce nouvel Anacréon; on en trouve un assez grand nombre de Verrieres, dont nous mettrons les titres de quelques-unes : Les

(4) Voyez son éloge par M. de Boze, tome premier de l'Histoire de l'Academie des Inscriptions & Belles-Lettres.

<sup>&</sup>amp; Belhas-Lettres.

(6) Les cuciesve de connoître plus amplement l'établiffement de l'Académie de Caen, & ce qui sy est passe que une consuler le dernier Memoire qui en a été imprimé en 1744 dans un voiume in-8° uil verront entr autres choses, que M. DE LUYNES, ancien Bréque de Baveux, à su jourd'hui Archevèque de Sens, en a été déclaré PROYTETRA, & que ce Prélai ayant quitté en 1753. Eveché de Bayaux, dans-lequel la Ville de Cain est firmée, l'Académie a chois & éth pour Vict-PROYTETRO, M. DE FONTETTE, Intendant de la Généralité de Caen, dans la personne d'uque elle tiouve un nouvèau M. FOUCAULT, par son amour pour les Sciences & les Beaux Arts qu'il eutive avec succès au milieu des affaires importantes de l'État. "

(e) Voyce son article, Ordre Chronologique des Poètes & des Musiciens, page 503.

(d) Ontrouve l'article de Laintz page 520.

VERRIERES, deux Amours au Bal; la Marmelade; Epître chagrine fur le débordement de l'Orne; l'Origine du Tire-Bouchon; l'Eau de l'Hypocréne; le Bassilie; la Toilette de l'Age d'Or; la Turocenessie, ou l'Origine du Fromage; Etrennes à la Marquise de \*\*\*. en lui envoyant un petit Tablier garni de nœuds; la Balance des Esprits; le Retour du Printems; Narcisse; la Cassetiere renversée; le Véritable Amour; le Berger de la Mue, petite Riviere près de Caen, à une aimable Nymphe du canton; le Télescope proserie à Cythere; à Madame de \*\*\*; Requête au Sénat de Cythere, en saveur du Télescope que son Arrêt a proserie. Ces deux dernieres Piéces contiennen près de 200 Vers.

M. d'Ifs, membre & ancien Directeur de l'Académie, ami de cet agréable Poëte, doit donner incessamment une édition de

tous ses Ouvrages, en un volume in-12.

# CCCXXVIII

# JOSEPH-NICOLAS-PANCRACE ROYER,

Compositeur de Musique de la Chambre du Roi, Maître de Musique des Enfans de France, ne en Savoye, naturalisé François, mort à Paris le 11. Janvier 1755, dans la cinquantième année de son âge, inhumé à S. Roch, sa Paroisse.

Son penchant pour la Musique se déclara dès sa plus tendre jeunesse. & il ne tarda pas à donner des preuves de son heureux génie pour ce bel art. Il se sit connoître d'abord par la maniere savante & délicate dont il touchoit l'Orgue & le Clavessin: aussi vers l'an 1725. qu'il vint s'établir à Paris, il s'acquit beaucoup de réputation par le Clavessin, & par la maniere d'enseigner à jouer de cet instrument. Il avoit un excellent goût pour le Chant, & on lui fait l'honneur d'avoir formé Mademoiselle Chevalier qui chante aujourd'hui, avec de grands applaudissemens, les premiers rôles des Opera.

L'étendue du génie de Royer ne put pas se borner à la composition d'un grand nombre de Piéces de Clavessin estimées, & dont on n'a gravé jusqu'à présent qu'un seul Livre, en ayant laissé de manuscrites de quoi en former un second, & même un troisséme. Royer entra dans la vaste & belle carriere des Opera, où, dès l'âge d'environ vingt-cinq ans, il donna, I. en 1730. celui de Pirrhus. Trag. en cinq Actes, dont les paroles sont à o y e au de Fermelhuis, qui sut bien reçûe du Public. II. En 1739, il mid sur le Théatre Zaide, Ballet Héroique en quatre Actes, paroles de M. l'Abbé de la Marre, qui eut encore beaucoup de succès; & qui sut représenté devant le Roi à Versailles le 70. Mars 1745, pour une des sêtes du premier Mariage de M. o. Sauraule Dauphin. HI. En 1743, on vit avec platin un troisième Opera de sa composition, intitulé le Pouvoir de l'Amour; Ballet en trois Actes, paroles de M. de Saintmare. IV. En 1750, il à donné Almasis, en un Acte. Sa mort arrivée le 111 Janvier de cette année 1755: retardera la représentation de celui de Prométhée, Tragédie en cinq Actes, dont M. de Voltaire lui a souril les paroles, & qu'on promet pour l'hiver de l'année 1756. On dit qu'il a laissé encore un autre Opera manuscrit: ceux qu'on a marqués ci-dessus ont été imprimés ou gravés.

Royer étoit un homme poli & d'un caractére aimable, ce qui lui procura de belles comioissances à Parie & même à la Cour, où il obtint la survivance de Maître de Musique des Enfans de France, où il obtint la survivance de Maître de Musique des Enfans de France dont il ne sur Titulaire qu'en l'année 1746. à la mort de Jean Matho, dont on trouve un article dans ce Supplément, page 33-En 1747. il eut la direction du Concert Spirituet. En 1754, il obtint la Charge de Compositeur de Musique de la Chambre du Roi, & la même année la place d'Inspecteur Général de l'Opera; mais prêt à jouir d'une fortune assez avantageuse, la mort inexòrable termina son sort : cependant, par rapport à ses bons services pour l'Opera, on a accordé à sa Veuve un tiers dans le prosit

du Concert Spirituel.

ANTOINE CALVIERE, Parissen, mort le 18. Avril 1755. âgé d'environ soixante ans, inhumé à S. Paul, sa Paroisse.

องที่ที่ 50 องที่ได้เหมืองก เตียว แกกจากได้การส

Ce Musicien étoit Organiste de la Chapelle du Roi, & de l'Eglise Métropole de Paris. La maniere savante & brillante dont il touchoit. l'Orgue, lui acquit une grande réputation: il attiroit dans les Eglises où il jouoit de cet admirable instrument, un nombreux concours de tous les bons connoisseurs, qui étoient surprise de la fécondié de son génie & de sa belle exécution, qui ne paroissoient pas moins quand il touchoit le Clavessin.

Avant l'année 1730. il concourt pour l'Orgue de la Chapelle du Roi avec M. Dagincour beaucoup plus âgé que luiCALVIERE. Le célébre François Couperin, Organiste du Roi, & pourvi de la Change du Clavessin de la Chambre de Sa Majesté, sut pris pour juge de leurs talens, qui, par leur degré de perfection, ne paroissoient pas céder l'un à l'autre; il n'y eut que l'âge plus avancé de M. Dagincour qui le fit préférer, ce que Couperin fie connoître à Calviere, en le louant beaucoup fur la manière dont il touchoit l'Orque : il lui demanda où il avoit appris cet art metveilleux; à quoi il répondit : Monsieur, c'est sous l'Orgue de S. Gervais, (dont Couperin a été environ quarante ans Organiste.) Jugez, sur cette réponse, de la joie de celui-ci, qui l'embrassa étroitement. Calviere obtint vers l'année 1738, une des quatre places vacantes d'Organiste de la Chapelle du Roi, & se trouva camarade ou collégue de Monsieur Daquin, aujourd'hui vivant, qui en possédoit une dès-lors : ils partagérent entr'eux les suffrages de la Cour & de Paris pour la supériorité de leurs talens. que personne, depuis la mort de Calviere, ne dispute plus à M. Daquin. Celui-ci a toujours rendu justice, & donné des marques de son estime à son illustre rival; il les a continuées jusqu'après sa mort : l'Orgue de la Paroisse Sainte Marguerité étant vacant par la mort de Calviere, il l'a fait avoir à la sœur du défunt, en s'engageant de le venir toucher au moins la veille & le jour de la Fête de la Sainte. Il fait espérer aussi de mettre en ordre & de donner à la Gravure quelques Livres de Piéces d'Orgue & de Clavessin, que Calviere a laissées manuscrites en grand nombre ; car c'est par les Ouvrages qui paroissent & restent après la mort des hommes, que la réputation se perpétue. Les talens de ces deux illustres Musiciens ont été célébrés par des Piéces de Vers du'on trouve dans les Mercures de France. (\*)

<del>\$X\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</del>\$

### CCCXXIX

### CHRISTOPHE-BARTHELEMI FAGAN,

Né à Paris, mort dans la même Ville au mois d'Avril 1755 dans la cinquante-troisséme année de son âge. (Poète François.)

Le pere de Fagan étoit premier Commis au grand Bureau des Confignations; pour lui, il y fut employé avec des appointemens bien moins confidérables, sa place ne demandant pas le

<sup>(\*)</sup> Voyez Mercure, Décembre 1739. & Février 1740.

### DES POETES ET DES MUSICIENS.

même travail & la même exactitude, ce qui lui convenoit fort FAGAN. par rapport à son amour pour la liberté, & à ses agréables occupations poetiques pour nos Théatres. Il eut à la vérité un bien très-modique pendant sa vie, mais il y acquit de la réputation, & s'est fait un nom dans la postérité par plusieurs jolies Piéces de Théatre qui ont été reçûes favorablement; en voici le cata-

logue, avec l'année de leur premiere représentation.

I. Le Rendez-vous, ou l'Amour Supposé, Comédie en un Acte en vers, représentée au Théatre Franç. en 1733. & imprimée la même année avec une Dédicace à S. A. S. Monseigneur le Comte de Clermont. II. La Grondeuse, C. en un Acte en prose, R. au Théatre François le 11. Février 1734. III. La Pupille, C. en un Acte en prose, avec un Divertissement, R. au Théatre François en Juin 1734. IV. Lucas & Pérette, ou le Rival utile, C. en un Acte en vers, avec un Divertissement, R. au Théatre Franço le 17. Novembre 1734. Elle n'a eu que deux représentations, & n'a point été imprimée. V. Les Caractéres de Thalie, Comédie composée d'un Prologue & de trois petites Piéces différentes, dont la premiere est intitulée l'Inquiet, la seconde l'Etourderie, la troisième les Originaux, R. au Théatre François en Juillet 1737. De ces trois Piéces, la seconde seule ent de la réuffite, & on la joue encore quelquefois. VI. l'Amitié Rivale, C. en cinque Actes en vers, R. au Théatre François le 16. Octobre 1735. VII. Le Marié sans le savoir, C. en un Acte en prose, R. au Théatre François en Octobre 1738. VIII. La Jalousie Imprévûe; C. en un Acte en prose, représ. au Théatre Italien le 16. Juillet 1740. IX. Joconde, C. en un Acte en prose, R. au Théatre François en Décembre 1740. X. La Ridicule Supposée, C. en un Acte en prose, avec un Divertissement, R. au Théatre Italien le 12. Janvier 1743. XI. L'Isle des Talens, C. en un Acte en vers, R. au Théatre Italien le 19. Mars 1743. XII. L'Amante travestie, & la Fermiere, C. en un Acte en vers, R. au Théatre Italien en Mai 1745. XIII. L'Heureux Retour, C. en un Acte en vers, avec des Divertissemens, composée conjointement avec Panard, R. au Théatre François le 6. Novembre 1744. au retour de la Campagne du Roi. XIV. Fagan a donné aussi quelques petites Piéces qui ont paru sur le Théatre de l'Opera-Comique.

# 

### CCCXXX.

### MICHEL GUYOT DE MERVILLE,

Né à Verfailles le premier Février 1696. mort le 4. Mai 1755. dans la foixantième année de fon âge. (Poëte François.)

Je commencerai l'article de ce Poëte par le catalogue des Comédies qu'il a données au Théatre François & au Théatre Italien,

qu'on y a vûes représenter avec plaisir.

I. Les Mascarades Amoureuses, Com. en un Acte en vers, avec un Divertissement; représ, au Théatre Italien en 1734. II. Les Amans affortis sans le savoir, C. en trois Actes en vers, au Théatre Italien en Décembre 1735. III. Les Impromptus de l'Amour, C. en un Acte en vers, R. au Théatre Italien en Février 1737. IV. Achylle à Sciros, Tragi-Comédie en trois Actes en vers, R. au Théatre François le 10. Octobre 1737. V. Le Consentement forcé, C. en un Acte en prose, R. au Théatre François en Août 1738. VI. Les Epoux réunis, C. en trois Actes en vers, R. au Theatre François le 31. Octobre 1738. VII. Le Dédit inutile, C. en un Acte en prose, R. au Théatre Italien le 11. Juin 1742. VIII. Les Dieux travestis, C. en un Acte en vers, R. au Théatre Italien en Août 1742. IX. Le Roman, conjointement avec PROCOPE COUTEAUX, C. en trois Actes en vers, R. au Théatre Italien en Mai 1743. X. L'Apparence trompeuse, C. en un Acte en prose, R. au Théatre Italien en Mai 1744. XI. Les Talens déplacés, C. en un Acte en prose, R. au Théatre Italien en Août 1744. XII. On lui attribue le Médecin de l'Esprit, R. au Théatre François en Septembre 1739.

GUYOT DE MENVILLE étoit un homme d'un caractère vif, & d'un grand mouvement qu'il avoit pû se former dès son ensance, étant né dans la maison d'un pere Maître de la Poste aux Chevaux de Versailles, où jour & nuit tout étoit en mouvement, ce qui lui avoit donné de tout tems le desir de voyager, & qu'il exécuta, sur-tout dans les dernieres années de sa vie, où il voyagea en Italie, en Allemagne, en Hollande, en Angletere. Il finit ensin ses jours malheureusement, en approchant de Genêve, ayant été attaqué sur le grand chemin, près d'un lieu appellé Coppenex, d'une colique de misserer dont il mou-

rut, ayant déclaré qu'il étoit bon Catholique devant trois per- MERVILLE. fonnes qui l'accompagnoient, & qui le certifiérent à M. Burna. Curé de Coppenex, qui fit transporter le corps, & l'inhuma dans le Cimetiere de la Paroisse.

らうはってんな らくんなんしょう かんとんか あんとんなんとんなん とくんかんしょう

### CCCXXXI

### LA BARRE. REBEL. BERTIN. LA COSTE.

Voilà les noms de quatre Musiciens qui méritent leur entrée au Parnasse par leurs talens & leurs Ouvrages, qui ont été reçûs avec succès sur le Théatre de l'Opera, & dans les Concerts pu-

blics & particuliers.

N'ayant pû être informé au juste du tems de leur naissance, de leur mort, & d'aucun détail de leur vie, je les ai rassemblés dans cet Article, où je donnerai le catalogue de leurs Ouvrages imprimés ou gravés, avec la datte des années où ils ont paru la premiere fois au Théatre de l'Opera. Il est certain qu'ils sont tous morts dans un âge très-avancé, depuis 1743, que j'ai commencé ce second Supplement.

Michel DE LA BARRE a composé la musique du Triomphe des Arts, Ballet en cinq Entrées, paroles de la Motte, repréfenté en 1700. II. La Vénitienne, Comédie-Ballet en trois Actes, paroles de la Motte, représenté en 1705. Il a donné aussi six Livres pour la Flutte; on peut dire qu'il étoit le premier homme de son tems pour l'exécution de cet instrument. L'admirable Blavet lui a fuccédé.

Jean-Ferri REBEL pere, est auteur de la musique d'Ulisse, Tragédie en cinq Actes, paroles de Guichard, représentée en 1703. Il a composé deux Livres de Sonates & les Piéces suivantes : I. Le Caprice & la Boutade. II. Les Caractéres de la Danse. III. La Terpsicore & la Fantaisse ; qui ont été exécutés & dansés au Théatre de l'Opera. Il a laissé un fils, Surintendant de la Musique du Roi, qui a donné des Opera conjointement avec M. Francœur, Compositeur de la Musique du Roi, qui ont été applaudis.

### 84 ORDRE CHRON. DES POETES ET DES MÚSIC.

BERTIN, Maître de Clavessin de leurs Altesses Sérénissimes Mesdemoiselles d'Orléans, a donné plusieurs Opera dont voici le catalogue. I. Cassante, Trag. en cinq Actes, la musique conjointement avec M. Bouvard aujourd'hui vivant, connu par plusieurs autres Opera, les paroles de M. de la Grange, représentée en 1706. II. Dioméde, Trag. en cinq Actes, paroles de M. la Serre, représentée en 1710. III. Ajax, Tragédie en cinq Actes, paroles de Menneson, représentée en 1716. IV. Le Jugement de Paris, Pastorale Héroïque en trois Actes, paroles de Pellegrin, représentée en 1718. V. Les Plaisirs de la Campagne, Ballet en trois Actes, paroles de Pellegrin, représentée en 1719.

LA COSTE a fourni cinq Opera qui ont été représentés avec succès. I. Philomele, Tragédie en cinq Actes, paroles de M. Roy, représentée en 1705. II. Bradamante, Tragédie en cinq Actes, paroles du même, représentée en 1707. III. Creuse, Tragédie en cinq Actes, paroles du même, représentée en 1712. IV. Télégone, Tragédie en cinq Actes, paroles de Pellegrin, représentée en 1732. V. Dillie, Tragédie en cinq Actes, paroles de Fleury, représentée en 1732.

On peut joindre à ces quatre Musiciens, MORIN & DU TARTRE, connus par leurs Cantates & leurs Motets.

Voila l'Article des Poëtes & des Musiciens contenus dans ce second Supplément, depuis l'année 1743, jusqu'au mois de Juin de cette année 1755.



N remarquera que tous les Poëtes & les Musiciens qui sont fur le Parnasse, à commencer au N°. LII. depuis le Cardinal DE RICHELIEU mort en 1642. suivi de Mainard mort en 1646. & de Voiture en 1648. jusqu'en cette année 1755. c'est-à-dire, la plus grande, la plus estimable & la plus brillante partie, au nombre de près de trois cens, ont vécu sous le Régne de LOUIS XIV. l'Apollon du Parnasse, & que tous ceux, à commencer au N°. CXCVII. depuis DESPRÉAUX mort en 1711. au nombre de cent trente, ont vécu sous le Régne de LOUIS XV. auquel ce monument est dédié.

Prêt à entrer dans la quatre - vingtième année de mon âge, il ne me reste plus qu'à demander au Public éclairé de vouloir bien me continuer son approbation par rapport à mon zéle & mon amour pour la gloire de ma Nation, en élevant le Parnasse François en bronze, selon les moyens d'un Particulier qui a passé quarante ans dans des Emplois & Charges dans le Militaire ou à la Cour, qu'il avoit acticies, a qu'il a pierque sous perdus (a);

ce qui a beaucoup nui à l'étendue de ses projets (b).

Voilà donc ma carriere remplie; c'est présentement à des personnes plus capables que moi de célébrer dignement nos Poëtes & nos Musiciens fameux, de continuer & de perfectionner l'Ouvrage que mon zéle m'a fait entreprendre : ce sera à elles de faire un choix plus exact de ceux qui seront admis dans les différentes places du Parnasse, n'ayant point fait de difficulté, selon l'avis du plus grand nombre de personnes éclairées & judicieuses, d'y faire paroître tous ceux qui ont donné des Ouvrages qui ont été reçûs favorablement du Public, mais avec des diftinctions selon la supériorité & le degré de leur mérite : c'estpourquoi (je le répête encore) on a établi sur le Parnasse trois & même quatre rangs différens, qui font connoître la place que

<sup>(</sup>a) Capitaine d'Infanterie, Capitaine de Dragons, Doyen des Maitres-d'Hôtel de Madame la Dauphine, mere du Roi, Commissire Provincial des guerres; les trois premieres Charges perduse en entier, à vinge mille livres sur la quartième : je ne rapporte cette trisse anecdote que pour dissurate que per entiere de la commentation de la comme

chacun doit y tenir; ce qui rend en même tems le Parnasse plus animé, & fait voir combien le Régne de LOUIS XIV. a été fertile en Poëtes & en Musiciens, dont les Ouvrages sont connus: je dirai même que le grand nombre dont j'ai mis les noms dans les Listes du Parnasse & dans quelques remarques particulieres, donne une connoissance assez étendue de l'histoire de notre Poësie, de notre Musique, & de nos Théatres; & même quelques-uns des Auteurs qui paroissent au quatriéme rang, ne sont pas sans mérite, & ne doivent pas être mis dans l'oubli.

SUUM CUIQUE DECUS POSTERITAS.

### APPROBATION.

J'A1 lu, par l'ordre de Monseigneur le Chancelier, le second Supplément du PARNASSE FRANÇOIS; & je l'ai jugé également honorable à la Nation & à l'Auteur. A Paris, le 10. Octobre 1755.

Le Privilège est au commencement de la Description du PARNASSE FRANÇOIS, dont ce Supplément est la continuation.



MAG 2018833